

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



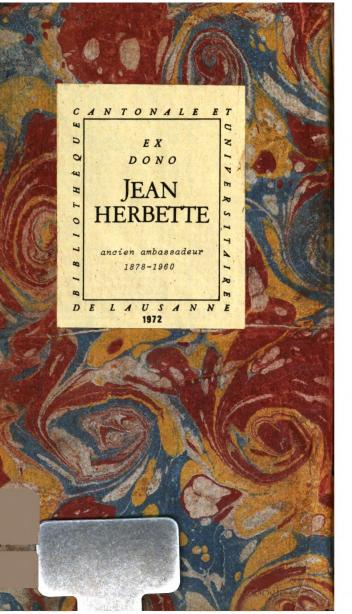

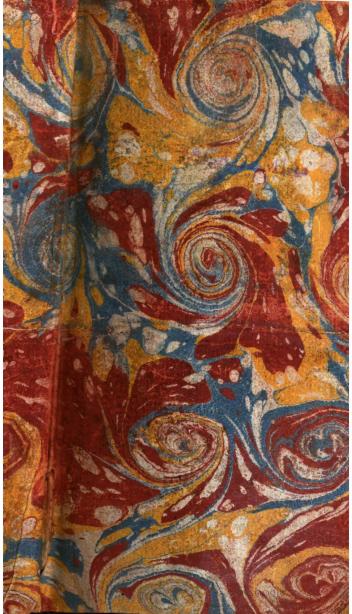



Son Distant

# CHOIX

DE NOUVELLES

CAUSES CÉLEBRES.

AVEC LES JUGEMENS

QUI LES ONT DÉCIDÉES.

18338

Digitized by Google

## **AVERTISSEMENT**

#### DU LIBRAIRE.

Le Es Colléctions du Journal des Causes célebres étant épuisées, les Volumes de ce Choix les remplaceront. Au lieu de faire une réimpression dispendieuse, on a préséré de donner un extrait : ainsi, en joignant à ce Recueil les années qui ont paru depuis 1782, & qu'on trouvera au Bureau du Journal des Causes célebres, chez M. des Essarts, rue du Théatre François, au bâtiment neuf, on aura l'avantage de réunir ce qu'il y a de plus intéressant dans les cent douze Volumes qui ont été publiés avant cette époque, avec lu suite de cet Ouvrage périodique.



## CHOIX

DE NOUVELLES

CAUSES CÉLEBRES,

AVEC LES JUGEMENS

QUI LES ONT DÉCIDÉES,

Extraites du Journal des Causes célebres depuis son origine jusques & compris l'année 1782.

PAR M. DES ESSARTS,

Avocat, Membre de plusieurs Académies.

TOME DOUZIEME.



A2 5716 5

### A P A R I S

Chez MOUTARD, Imprimeur Libraire de La REINE, de MADAME, & de Madime Comtesse d'ARTOIS, rue des Mathurins, Hôtel de Cluni.

M. DCC. LXXXVI.

Avec Approbation . & Privilége du Roi.



21436

Digiti-valu Google



# CHOIX DE CAUSES CÉLEBRES.

AFFAIRE des sieur & dame PEIXOTTO, Juiss. Question d'état sur les mariages de cette nation. Le divorce est il admis parmi eux?

IL s'agit d'une contestation élevée entre deux époux Juiss, qui prétendent avoir une existence légale en France, & cependant être soumis aux Loix particulieres de leur Nation. Ainsi il paroîtra moins étonmant de Tome XII.

voir citer, dans cette Affaire, des autorités & des principes absolument étrangers à notre Légissarion & à notre Jurisprudence.

Voici de quelle maniere le sieur Pei-

xotto présentoit sa réclamation.

» J'ai demandé (disoit-il) la nullité de mon mariage, qui sur l'ouvrage de la fraude & de la séduction, & que les plus cruels chagrins domestiques ont traversé; ensuite, & dans le dessein de trancher toutes dissicultés, toutes discussions, j'ai pris, pour rompre des nœuds injustes & malassortis, la voie que m'ouvroit ma Religion; j'ai donné le libelle de divorce.

" Ma conduire n'est sûrement pas sans exemple. Plus d'une sois on a vu dans les Tribunaux de la Justice, des époux réclamer eux-mêmes contre des engagemens irréguliérement & imprudemment contractés, & plus d'une sois leur réclamation a été savorablement accueillie, lors même qu'il existoir des gages de leur union. Tous les jours, dans les Etats Catholiques, comme dans les Etats Protestans, les Juiss, par l'autoriré de leur Loi, détruisent des mariages

qui ne sublistent que par l'autorité de leur Loi.

» Cependant on me présente aux yeux du Public & de ma Nation, comme un homme sans foi, sans honneur, comme un monstre qui ne respecte pas ce que les mortels ont de plus cher & de plus sacré. La dame Mendez d'Acostà, mere à plaindre, autant qu'épouse infortunée, semble faite intéresser seule ici tous les cœurs senfibles.

⇒ Je ne puis plus me taire ; il faut que je me justifie. Je n'aurai besoin, pour imposer silence à la calomnie, que d'exposer les faits avec sim-

plicité.

» Mon pere étoit un des plus riches Banquiers de Bordeaux. Soixante dix ans de travail & de probité lui avoient mérité la confiance & l'estime de tous les Négocians. Je le perdis en 1760, & demeurai sous la tutelle d'une mere. Je n'avois que seize à dix sept ans. On me donna pour Gouverneur un sieur Frois, mon allié, de ma Religion & de ma Nation, né en Hollande. C'est le sieur Frois qui a été le premier instrument de tous mes malheurs.

A ij

Ź

» La famille de la dame Mendez d'Acosta, établie à Londres, avoit des relations avec les Juiss de Bordeaux. Elle connoissoit la fortune que mon pere m'avoit laissée, & sut tentée de la partager. De trois silles qu'il y avoit dans cette maison, il en restoit une à marier, pour lors âgée de trente six ans; les deux autres avoient été mariées trèsjeunes, suivant l'usage des Juiss. On forma le projet de me saire épouser, à moi jeune homme de dix-neus ans, cette sille de trente-six ans.

» Le projet n'étoit pas aisé à exécuter. Jamais ma mere n'eût donné les mains à une alliance aussi peu convenable à tous égards. On résolut de m'attirer à Londres, & là, de m'engager sans que j'eusse pu prévoir que j'allois me lier. Mais il étoit question de faire consentir une mere tendre à se séparer d'un fils unique. Le sieur Frois, qui étoit d'intelligence avec la famille d'Acosta, parut propre à applanir toutes les dissicultés, & il n'a malheureusement que trop bien réussi.

» Je connoissois une demoiselle de Bordeaux. La dissérence de Religion

m'interdisoit tous autres sentimens que

teux de l'estime. Le sieur Frois eut néanmoins la noirceur de supposer que la passion me maîtrisoit. Il sit craindre à ma mere que je ne me portasse à écarter l'obstacle qui s'opposoit à mes vœux, & que je n'abandonnasse la Religion de mes peres. Le seul moyen de me ramener à moi-même, étoit de m'éloigner de celle qui avoit su m'enstammer: d'ailleurs les yoyages ne pourroient qu'achever mon éducation.

» Ma mere avoit une confiance aveugle dans mon perfide Gouverneur: elle lui permit de m'entraîner hors de la maison paternelle & de ma patrie.

» Après avoir parcouru les Provinces de France & fait quelque séjour à Paris, nous nous rendîmes en Hollande.

Là, je témoignai quelque envie de finir mes courses & de fitourner dans ma patrie. Le sieur Frois me montra l'Angleterre. A l'entendre, tout m'y appeloit. Il étoit nécessaire que je visso cette Isle fameuse par son commerce. Et puis il avoit des inquiétudes sur la situation d'un Banquier de Londres, qui avoit avec ma maison des relations de la plus grande importance; je jugerois par

moi-même si ces inquiérudes étoient sondées.

" Je n'avois garde de soupçonner qu'un piége m'étoit tendu par celui-là même qui étoit chargé de me garantir de tous les piéges auxquels ma jeunesse étoit exposée. Je consentis au voyage de Londres, & je m'embarquai par la saison la plus rigoureuse.

» A peine fus-je arrivé dans certe grande ville, où je ne connoissois personne, & dont je n'entendois pas la Langue, que je me vis entouré de toutes parts par la famille d'A-

costa.

" Mon cœur s'ouvrit aux sentimens de la reconnoissance, & je me livrai aveuglément à des hommes qui m'accabloient de témoignages d'amitié.

» Lorsqu'on crut avoir gagné ma confiance, on vint un foir, à onze heures, me proposer d'épouser la demoiselle Mendez d'Acosta, qui ne sétoit pas encore montrée à mes yeux. Mon Gouverneur se joignit à la samille pour m'arracher mon consentement. On me sit signer à l'instant un premier engagement en Langue Espanole. Huit jours après, le 27 Février 1762, fut passé le contrat de mariage en Langue Angloise, que je n'entendois point du tout. Nous sûmes mariés le 3 Mars, suivant les cérémonies du culte Judaïque. Tout su artêté & conclu dans un espace de huit jours.

» Quel fut l'étonnement, l'indignation de ma mere, lorsqu'elle me vit revenir à Bordeaux marié, & marié à une femme qui avoit le double de mon âge? Elle chassa ignominieusement de sa maison le perside Mentor qui avoit trahi sa consiance & abusé de mon inexpérience. Mais voici des faits que le Lecteur aura peine à croire, & qui néanmoins sont bien constans.

» Le sieur Frois prétendit qu'il lui étoit dû une récompense pour avoir ménagé & conclu mon mariage avec la demoiselle d'Acosta, & m'avoir par-là, disoit-il, arraché aux charmes de la jeune Chrétienne dont j'ai déjà parlé. Il eut même l'audace de porter dans les Tribunaux une demande aussi extravagante; & il a fallu plaider, il a fallu obtenir un Arrêt, pour se dispenser de payer

A iv

les perfidies d'un homme qui devoit s'estimer heureux qu'on ne songeat pas à demander vengeance contre lui.

"Ce qu'il y eut de plus affreux pour moi, c'est que, dans ce Procès scandaleux, la demoische d'Acosta ne craignit pas de se déclarer ouvertement pour le sieur Frois contre la dame veuve Peixotto & moi. Elle ne se contenta pas d'écrire à ses freres & de les engager à venir à Bordeaux prêter la main au fieur Frois; elle sortir de la maison conjugale, loua un appartement, &, sous prétexte de tenir compagnie à ses freres, mais dans la vérité pour intriguer avec plus de liberté; elle alla y demeurer & y recevoir publiquement le sieur Frois. C'est là, c'est entre elle, ses freres & le sieur Frois, que se fabriquoient les libelles qui furent répandus alors contre la dame veuve Peixotto & contre son malheureux fils.

"Quand la dame d'Acosta vit que le sieur Frois avoit succombé, elle assecta tous les dehors du repentir le plus sincere, & montra le plus vis empressement de se réconcilier avec moi. Je résistai; ma mere se laissa sié; chir, & la dame d'Acosta rentra dans ma maison. Mais bientôt elle en sortit une seconde sois; elle sortir même de la ville de Bordeaux, & sit une absence de plus de trois mois.

» Oh! alors, je l'avoue, je n'écoutai plus qu'une juste indignation; je sermai pour jamais ma maison à la dame d'Acosta; & dès ce moment, c'est-à-dire depuis douze ans; je ne l'ai point vue. Je lui promis 6000 livres de pension annuelle, que je lui ai payées exactement. Si je l'ai réduite, en 1774, à 4000 livres, c'est que je ne touchois point les arrérages de sa dot, constituée sur la Banque de Londres, & que je lui laissois la faculté de les toucher par elle-même.

» En 1771, le Gouvernement me confia la fourniture générale des monnoies de France. Cette commission m'obligea de venir demeurer à Paris. La dame d'Acosta prosita de mon absence pour s'emparer de ma maison. Elle sir plus; & par ses artisses, elle vint à bout d'armer contre moi la ten-

dresse de ma mere.

"J'avois demandé qu'en m'envoyar mes deux enfans, jaloux de leur procurer tous les secours qu'offre la Capitale pour l'éducation de la jeunesse. La dame d'Acosta persuada à ma mere que je voulois faire de ses ensans des Chrétiens; je ne pus les avoir; & dans un moment de sureur, elle jura qu'elle leur arracheroit plutôt la vie, que de soussiri qu'on les arrachat de ses bras.

» Tel est en raccourci le sidele tableau de mes malheurs. Agé de dixneuf ans, sans expérience, éloigné de ma mere, transporté dans un pays étranger, n'ayant pour conseil qu'un Gouverneur qui me trahissoit, j'ai été sacrissé à la cupidité de la maison d'Acosta: on a prétendu lier ma destinée à celle d'une semme que son caractere, encore plus que son âge, m'auroit détourné d'épouser, se je l'avois connue.

"Dictée par la cupidité, préparée par la trahison, consommée au mépris des Loix du sang & de la Nature, cette union a été pour moi une source séconde de chagrins & de traverses. Les orages se sont succédés, & à peine un moment de calme a lui sur ma tête; car, pour le bonheur, je ne l'ai jamais

connu. Qui oseroit me faite un crime que, pour tompre mes liens, s'emploie tous les moyens que me sournissent les

Lois & ma Religion?

"Que mon mariage soit annullé ou qu'il soit dissous par le libelle de divorce, ni la dame d'Acosta, ni mes enfans n'en soussirient. La dame d'Acosta est appelée à la succession d'un frere qui jouit de plusseurs millions de bien, & mes enfans sont toujours mes héririers, toujours chers à mon cœut; je ne les consonds point avec leur mere.

"Si mon mariage devoit être jugé fur les Loiz du Royaume, les Magif-trats n'hésiteroient pas à en prononcer la nullité. Qu'est-ce que le mariage d'un mineur de vingt ans, né en France, qui se marie hors du Royaume, dans le cours d'un voyage, sans consentement de son trateur, sans la permission du Roi, hors de la présence du Curé de son domicile?

» Vainement diroit-on que je ne suis pas recevable à revenir contre mon propre engagement, suivi d'une cohabitation & de la naissance de trois ensans. Les sins de non recevoir ne

A v

cérémonies. De là, tous les Auteurs qui ont traité cette matiere, & entre autres Schedevinus.... le Cardinal Tuscus.... M. Tiraqueau....ont inféré que l'admission des Juiss dans un Etat, emportoit, pour eux, la liberté d'y vivre selon leurs Loix & leurs usages, & que c'étoit selon ces usages & ces Loix que devoient être décidées les contestations qui pouvoienz s'élever entre eux. Le sentiment de ces Auteurs, ajoute-t-elle, n'a rien que de conforme aux Edits & Déclarations de nos Rois concernant les Juifs; & ce privilége ne peut être sur-tout contesté aux Juiss Portugais, établis dans ce Royaume depuis 1550, en vertu de Lettres-Patentes de Henri II, verifiées en la Cour le 22 Décembre de la même année. Par ces Lettres & par celles de confirmation obtenues de regne en regne, des augustes prédécesseurs de Sa Majesté, & en dernier lieu de Sa Majesté elle-même, il leur est permis, entre autres choses, de demeurer & rivre, suivant leurs usages, dans sout le Royauspe ...

» Mon mariage, radicalement, effentiellement nul aux yeux de la Loi du Royaume, n'est un mariage véritable que par la force de la Loi Judaïque, parce qu'en nous ausorisant à vivre dans le Royaume suivant nos assages, le Législateur nous a autorisés à nous marier suivant nos usages, il nous a soustraite à l'autorité des Loix du Royaume: nonobstant tous Edits, portent les Lettres Patentes de 1776, Déclarations, Arrêts, Ordonnances, Lettres & autres choses, sant anciennes que modernes, à ce contraires, auxquelles, de quelque nature qu'elles soient ou puissent être, nous avons dérogé & dérogeons.

Mais si mon mariage tire toute sa sorce de l'autorité de la Loi Judaïque, s'il n'existe que par l'autorité de cette Loi, il est donc aussi, quant à son existence & quant à sa durée, soumis uniquement à l'autorité de la Loi Judaïque. Il doit pouvoir se dissoudre par toutes les voies que la Loi Judaïque a introduites pour la dissolution des mariages. Il seroit absurde que la Loi de l'indissolubilité, qui est la Loi du Royaume, vint imprimer son caractère à un mariage qui n'a pas été formé sous ses austriage qui n'a pas été formé sous ses austriages qui n'a pas été sous ses austriages qui n'a pas eté sous ses austriages qui n'a pas été sous ses austriages qui n'austriage qui

pices, & qu'elle n'est point censée connoître.

» D'ailleurs, nous permettre de nous marier suivant nos usages, & ne pas nous permettre de tompre nos mariages suivant nos usages, ce ne seróit plus nous permettre de vivre suivant nos usages.

Nos mariages, nuls suivant la Loi du Royaume, valables suivant les usages de la Nation Juive, doivent donc se dissoudre suivant les usages de la Nation Juive, & non pas être indissolubles sui-

vant la Loi du Royaume.

" Or ce n'est pas seulement un des usages constans de ma Nation, que le libelle du divorce donné par le mari à sa semme opere la dissolution du mariage, & rend aux deux époux seur-premiere liberté: c'est une Loi formelle & précise de ma Religion: Loi que mes Juges & mes Lecteurs connoissent; Loi qui s'exécute tous les jours dans tous les pays, dans les pays Catholiques, & dans les pays Protestans; Loi suivant laquelle les Parlemens de Metz & de Bordeaux jugent tous les dissérens qui s'élevent entre nous & nos semmes.

» Si un homme, dit notre Législa-

teur, Deutéronome, chapitre 24, verfet 1, 2, 3 & 4, si un homme épouse une femme, & que cette femme, à cause de quelque difformité, ne trouve point grace à ses yeux, il écrira un libelle de divorce, le lui donnera, & la tenverra de sa maison.

» Si cette femme ainsi renvoyée, épouse un autre homme, qui se dégoûte d'elle aussi, lui donne un libelle de divorce, la renvoye, ou qu'il vienne à mourir, le premier mari ne pourra la re-

prendre pour sa femme.

» Le divorce a été connu de tous les peuples de l'antiquité, des peuples les plus fages & les plus éclairés, des Egyptiens, des Grecs, des Romains. Il se maintint sous les Empereurs Chrétiens jusqu'après le sixieme siecle : il est encore en vigueur dans les pays Protestans. Mais chez les Protestans, il n'est permis que dans le cas d'adultere; & à Rome il falloit que l'époux contre lequel le remede du divorce étoit employé, eût commis un crime grave. Dans notre Loi, le mari qui répudie sa femme, n'a pour la répudier, ni raison à déduire, ni motif à alléguer : il suffit qu'elle ne lui plaise pas , qu'il s'en dégoûte : si elle ne trouve pas grace à ses yeux; s'il la hait ou cesse de l'aimer. En lui donnant le libelle de divorce, il rompt le lien qui l'attachoit à elle, & redevient absolument libre comme s'il ne se sur jamais marié, si ce n'est que les ensans continuent de lui appartenir.

» Voilà notre Loi, la Loi de mon mariage; voilà un de ces usages suivant lesquels nous sommes autorisés à vi-

vre dans le Royaume.

» Or, le 28 Mars dernier, j'ai donné le libelle de divorce à la dame d'Acosta. Mon mariage est donc rompu. Je suis libre, & je n'ai plus besoin d'examiner de quelle maniere j'ai été amené à donner mon consentement à ce ma-

riage.

"Mal à propos cherche-t-on à trouver dans cet acte des vices de forme. S'il étoit infecté de quelque irrégularité, j'en serois quitte pour le recommencer. Mais la Loi de ma Religion, qui m'autorise à le donner, ne m'astreint à aucunes formalités. Tout ce qu'elle prescrit, c'est que le mari écrive lui-même le billet de divorce & qu'il le remette à sa femme: Scribet libellum repudii, & dabit in manum illius. J'ai rempli

19

cette formalité. J'ai fait plus, & me conformant aux opinions de nos Rabbins, j'ai fait signer le libelle de divorce par des témoins de ma Religion. Si la dame d'Acosta a refusé de recevoir l'acte, c'est une chose indisférente. Il ne peut pas dépendre de la femme de priver, par son resus, le mari de la faculté qu'il a de la

renvoyer.

» Magistrats suprêmes! votte sagesse vous éleve au dessus des préjugés. Devant vous, comme aux yeux de l'Eternel, nulle acception des personnes ; c'est toujours la Loi qui vous éclaire. Daignez vous ressouvenir que ma Caufe est la Cause d'une Nation répandue sur toute la surface du globe. Daignez songer que si nos mariages, valablement contractés suivant les rits de notre Loi, ne peuvent pas se dissoudre suivant la permission de notre Loi, le privilége qui nous est donné de vivre au milieu de vous, suivant notre Loi, n'est plus que contre nous. La Loi civile de la France, qui a vu dans le mariage un lien indistoluble, a pris les plus sages précautions pour empêchet qu'il ne se format légérement. La nôtre nous a hissés entièrement à nous-mêmes, parce qu'elle nous offroit un moyen de rompre notre chaîne, si elle étoit trop pesante. Il ne seroit pas raisonnable que nous eussions tous les désavantages de notre Loi, sans en avoir les avantages «.

Tels étoient les moyens du sieur Peixotto. Sa femme tiroit sa défense, en grande partie, des faits. Mais elle les présentoit sous des couleurs bien différentes de celles que son mari leur

avoit données.

» Le lien du mariage (disoit le Défenseur de la dame Peixotto), destiné à faire le charme le plus doux de la vie, lá remplit souvent de cruelles amertumes. Mais on n'avoit point encore vu d'exemple des malheurs & des outrages que la dame Peixotto a éprouvés, ni du mépris avec lequel le sieur Peixotto soule aux pieds le nœud le plus sacré qu'il y ait parmi les hommes. Après quinze années d'un mariage, suivi d'une heureuse fécondité, il veut le faire déclarer nul. Pour y parvenir, il s'accufe luimême d'avoir violé les Loix du Royaume, d'avoir trompé une famille étrangere. Il veut dégrader avec ignominie, non seulement une épouse légitime, mais une épouse innocente, vertueuse,

& que lui seul seroit coupable d'avoir induite en erreur, si ses nœuds étoient contraires aux Loix. Possesseur d'une fortune immense, il veut en priver ses propres enfans, & les livrer à l'opprobre; il les dépouille d'un état dont ils avoient soui depuis le jour de leur naissance.

» Ces excès font à peine croyables, & ils paroîtront encore plus odieux, lorsqu'on verra quel intérêt la dame Peixotto mérite d'inspirer à tous les

cœurs honnêtes.

» On ne sera pas moins indigné des frivoles argumens par lesquels le sieur Peixotto prétend défendre la Cause la plus déplorable peut-être qu'on aix osé présenter dans le premier sanctuaire de

la Justice,

» Le sieur Peixotro est né à Bordeaux, au mois de Janvier 1741, de parens Juiss Portugais. En 1761, il sut envoyé par la dame sa mere en Hollande & à Londres. Son pere avoit été un des Banquiers les plus accrédités de l'Europe, & il lui convenoit de suivre la même carrière, presque la seule dans laquelle un homme de sa Nation puisse se distinguer. Il sut adressé, dans la Capitale de l'Angleterre, aux sieurs Men.

dès d'Acosta, maison très-connue dans la Banque, & liée depuis long-temps à celle de Peixotto, par les correspondances du commerce, ainsi que par les rapports de Nation & de Religion.

" Ils accueillirent le sieur Peixotto avec l'empressement & les égards dus à ces liens; leur maison devint la sienne. Il eur occasion de voir la demoiselle Mendès leur sœur; il fut touché des agrémens de sa personne, & des qualirés estimables qu'il remarqua en elle; il la demanda en mariage, & mit, dans ses démarches pour y parvenir, toute l'ardeur de son âge, & toute l'impa-

tience du désir.

» Il ose dire aujourd'hui que ce mariage fut le fruit d'une intrigue ténébreuse entre son Gouverneur & les sieurs d'Acosta; qu'on lui fir souscrire, dans une Langue qu'il n'entendoit pas, un contrat de mariage avec une personne qui lui étoir inconnue, & àgée de trente quatre ans,

» Ces allégations ne prouvent rien contre la validité de son mariage; mais il est facile de le couvrir de confusion, en montrant combien elles sont con-

traires à la vérité.

De quelle intrigue les sieurs d'Acosta avoient-ils besoin pour marier leuz sœur? Avec la fortune qu'elle avoit, ses espérances, ses agrémens, elle pouvoir choisir un époux, du moins dans un état de naédiocrité, si présérable à cette sortune brillante du sieur Peixotto, qui, lui donnant les moyens de lâcher la bride à toutes ses passions, a éteint en lui le goûr des plaisirs de la Nature, & a préparé des chagrins si cruels à toutes les personnes qui lui sont attachées par les nœuds les plus sacrés.

"Mais il est une réponse plus tranchante; elle est consignée dans les lettres qu'il écrivoir à sa mere avant son mariage. C'est elle qui, les yeux baignés de larmes, a remis à sa bru ces tirres

qui doivent confondre son fils.

" Il a prétendu qu'il n'avoit pas vu la demoiselle Mendès avant le contrat de mariage; ce contrat est du 27 Février 1762, & la célébration du 3 Mars, & deux de ces lettres sont datées du 16 Février. La signature de la demoiselle Mendès se trouve dans l'une à côté de celle du sieur Peixotto.

» La derniere, datée du 20 Février, peint l'inconstance de son caractere; mais, dans cette lettre même, il continue de rendre hommage aux qualités personnelles de la demoiselle Mendès.

"Cependant son mariage sut célébré dans la Synagogue des Juiss Portugais de Londres, avec toutes les solennités d'usage. Il avoit pour compagnon de voyage & pour guide, le sieur Aaron Frois, mari de la demoiselle Peixotto sa tanté. C'est cet oncle qu'il appelle son Gouverneur, & qu'il prétend avoir été suborné par le sieur d'Acosta; car, dans tous ses écrits, la vérité est déguisée, & le mensonge prodigué avec une audace qui n'a point d'exemple.

" La demoiselle Mendès n'avoit pas trente-quatre ans, mais vingt-six ou

vingt sept tout au plus.

» La dame Peixotto mere n'avoit point envoyé de pouvoirs à Londres, ni donné un consentement authentique au mariage de son fils; mais on ne doutoit pas qu'elle n'eût de l'empressement pour former ces nœuds. Les lettres des 16 & 20 Février annoncent même qu'elle en étoit déjà instruite, & que du moins on ne doutoit pas de son approbation.

Le sieur Peixotto se hâta de conduire Lorsque la bru a été forcée de se séparer de son mari, c'est auprès de sa belle-sœur, & sous les yeux de sa bellemere qu'elle s'est résugiée, & qu'elle a commencé à jouir ensin des douceurs du calme & de la paix qu'elle n'avoir jamais goûtées depuis son mariage. Elle a constamment préséré cet asile à celui que lui offroit, dans le pays de sa naissance, une famille opulente, au sein de laquelle elle ausoit joui de l'abondance de sout ce qui pouvoir slatter ses désirs.

» Tous les autres patens du sieur Peixotto rendent également témoignage à la régularité de la conduite, à l'honnêteté du caractere, à la douceur des mœurs de la dame Peixotto. Il est le seul qui n'en ait point été touché.

» Elle vécur cependant cinq années suec lui, opposant toujours une patience.

Tome XII. B

inaltérable à festécars multipliés, à fes bizarreries, à ses fureurs. Trois enfants furent le fruit de leur cohabitation. Le fieur Peixotto , Bun des hommes la moins faits pour savoir goûter les plais firs purs & tranquilles d'une union fondée sur la vertuis força, au imois de Juillet 1766, son épouse à se séparer de hii; il lui promit une pension de six mille livres. En 1772, il vonlut que les conventions de leur séparation fussent rédigées par écrit. Maître de les fixers il réduisit la pension à quatre mille deux cents livres. L'oubli des devoirs allant toujours en croissant, il a entiérement · cessé, depuis 1774, de payer certe pension si modique, relativement à sa formune.

Cependant le fieur Peixotto, quoique dépuis long-temps le matiage fût, pour lui un joug importun, ne pensoit, point encore à faire annuller le fien. L'acte même par lequel il se séparoit de sa femme, rensermoit un hommage, rendu à la validire du lien qui l'unissoit, avec elle.

" Il en reconnut encore la légitimité dans un acte du 27 Septembre 1773, par lequel il promit de marier son fils, âgé de neuf ans, avec la fille du sieur Alexandre, du même âge, sa consinegermaine (le sieur Alexandre a épousé la sœur du sieur Peixotto). Cet engagement, qui paroîtroit très extraordinaire dans nos mœurs, est consorme à
celles des Juiss, qui resserrent toujours,
autant qu'il est possible, par de nouvelles alliances, les liens du sang qui les
unissent.

» En 1775, le sieur Peixotto, après avoir seint de quitter Bordeaux pour quelques mois seulement, vint se fixer à Paris. Il avoit beaucoup accru l'héritage, déjà très-considérable, de ses peres. Il trouva sans doute que Bordeaux n'ossitoit pas à ses plaisits un champ assez vaste, & assez digne de sa fortune. Ce motif & celui de dérober sa conduite aux regards de sa famille, eurent vraisemblablement encore plus d'instuence sur la résolution qui le sixa dans la Capitale du Royaume, que le dessein d'étendre les liaisons de son commerce.

» La dame Peixotto jettera ici le voile de la pudeur sur le genre de vie auquel le sieur Peixotto se livra. Ce sur sans doute dans l'ivresse des passions les plus effrénées, qu'il forma le projet insensée de réduire au rang des viles concubines; une épouse vertueuse qu'il avoit choisse parmi les premieres familles de sa Nation, & de couvrir ses ensans de l'opprobre de la bâtardise.

D'où put lui naître l'idée d'un pareil attentat contre l'humanité, contre la raison, contre la Nature? C'est ce qu'il ne paroît pas possible de concevoir,

» L'exécution répondit à la noirceur du projet. Le fieur Pelxotto fit assigner la dame Peixotto à son domicile à Paris qu'elle n'avoit jamais habité, & où les significations qui paroissoient lui être saites, passoient & restoient entre les

mains de son agresseur,

» Sûr de n'avoir point d'adversaire à combattre, il lui étoit facile de triompher. Il obtint, le 30 Décembre 1775, une Sentence par défaut, qui déclara le mariage célébré le 31 Mars 1762, entre Samuel Peixotto & Sara Mendès d'Acosta, nul & non valablement contracté; fait désenses à ladite d'Acosta de se dire épouse du sieur Peixotto, de la maison duquel elle sera tenue de sortir, en emportant par elle tous les bijoux, linges & hardes à son usage.

29

Paris entre les mains de son Portien. Fier de posséder cet indigne trophée remporté sur la vertu sans désense, il n'employa point les ménagemens de l'humanité pour préparer la dame Peixotto à recevoir la nouvelle de son malheur. Il eut la barbarie de lui envoyer par la poste toutes les significations, & la Sentence qui prononçoit

la nullité du mariage.

» La dame Peixotto se sentit frappée comme d'un coup de foudre. Elle eut du moins, dans ce moment d'horreur, la consolation de recueillir les fruits de l'estime universelle qu'elle s'étoit acquise; un cri d'indignation s'éleva en sa faveur dans toute la ville de Bordeaux. La dame Peixotto mere, & tous les parens de son mari vinrent essuyer ses larmes & calmer l'excès de sa douleur. Des Magistrats, des Jurisconsultes, des Citoyens recommandables de tous les états, l'assurerent qu'il y avoit des Loix qui la protégeroient, & guiderent ses premiers pas dans la triste carriere qu'elle se vit obligée de fournir en présence de la Justice.

» Elle présenta sa Requête au Parle-

B iij

ment de Bordeaux, qui annulla la procédure du Châtelet, & ordonna que les Patties procéderoient devant le Sénéchal de Guienne.

" Il ne paroissoit pas en esser que le fieur Peixotto eût transporté son domicile à Paris. Bordeaux étoit le lieu de son origine; il y avoit encore sa semme & ses ensans, & un grand éta-

blissement de commerce.

"Le conflit de Jurisdiction ayant été porté au Conseil, les Parties ont été renvoyées devant les Tribunaux de Paris. La dame Peixotto ne se plaint pas d'avoir succombé sur cette contestation. Elle auroir eu à Bordeaux l'avantage d'être plus connue. Sa Cause eût excité plus d'intérêt, au milieu d'une ville remplie des témoignages rendus à l'innocence de ses mœurs. Mais cette Cause est si juste, qu'elle peut se séliciter d'avance que l'oracle qui sera rendu par le premier Sénat du Royaume, ne sera que donner encore plus d'éclat à son triomphe.

» Pour le sieur Peixotto, il n'est guere moins connu à Paris qu'à Bordeaux. Dans cette Capitale immenses, dans ce séjour brillant où abundent de toutes parts, non seulement les habitans de nos Provinces, mais audi une multitude d'étrangers de toutes les Nations de l'Europe, des hommes distingués par les titres, par la naissance, par les richesses, dont l'existence auroir ailleurs de l'éclat, échappent parmi la foule aux regards du Public. Il n'est réservé qu'à un très-petit nombre de Citoyens de percer cette obscurité professe, qui, dans une si grande ville, enveloppe le nom, les actions & la vie de presque tous ceux qui l'habitent. On y parvient ordinairement par les grands emplois ou par les grands talens. Le sieur Peixotto y est connu par ses grandes richesses, & puisqu'il faut le dire, par ses mœurs.

" Qu'il est cruel à une femme qui n'a jamais, aspiré qu'à passer parmi les siens une vie obscure, & paisible, d'être réduite à le faire un rempart de la mauvaile réputation de son mari! Mais la dame Peixotto y est forcée par la nécessité de repousser des calomnies du genre le plus atroce & le plus infame. Le sieur Peixotto, après avoir accusé sa femme, contre le témoignage de tous ses parens & de rous ses voisins, d'une mauvaise conduite, & d'avoir disparu pendans

plusieurs mois, a fait imprimer cette phrasehorrible: La demoiselle d'Acosta a sçu entretenir, jusque dans l'intérieur de sa maison, des correspondances, & les événemens les plus tristes ent failli à en être la suite & le fruit.

dience. L'accufarion qu'elle renferme avoit été consignée auparavant en termes moins numagés dans ces recueils périodiques (1) de nouvelles qui fournissent, chaque semaine, de nouveaux alimens

à la curiosité publique.

» La dame Peixotto ne peut opposer à une accusation si atroce, que les témoignages aussi unanimes qu'honorables de tous ceux dont les regards ont pu éclairer sa conduite, & la voix publique qui peint le sieur Peixotto sous des traits bien dissérens. Qu'on juge entre elle & son Accusateur!

<sup>(</sup>a) Le sieur Peixotto ajoute, qu'ayant plus d'amour pour sa fortune que pout lui, cette semme quitta sa maison à Bordeaux, & a vécu des lors dans une inconduite reconnue; il va jusqu'à dire que, plus d'une sois, ses jours ont été exposés par le fait de cette épouse soi-disante. Courrier de l'Europe, du 26 Décembre 1977.

## DE CAUSES CÉLEBRES.

» La dame Peixotto a éprouvé encore de plus vives alarmes sur le sort de ses enfans que sur le sien. Le sieur Peixotto, après leur avoir fait la plus cruelle injure, en attaquant son mariage avec leur mere, a voulu les faire venir auprès de lui. Cette mere éperdue s'y est oppose, comme on peur le croire, avec tous les efforts de la tendresse maternelle. Le pere ( si on peut encore lui donner ce nom ) s'adrella au Gouvernement pour obtenir des ordres qui les missent en son pouvoir. Il prétendit que leur mere vouloit les emmener avec elle en Angleterre. M. le Maréchal de Mouchy, Commandant de la Province de Guienne, par une précaution digne de sa sagesse, ordonna au sieur Valen, Jurat de Bordeaux, de lui rendre compte de l'éducation que ces enfans, recevoient.

» Le Gouvernement, éclairé par le rapport du sieur Valen, resusa son se-cours au sieur Peixotto, qui fut justement privé des droits d'un pere, après en avoir dépouillé la tendresse,

» La Cour, pénétiée de la nécessité de soustraire ces infortunés enfans aux essorts que le sieur Peixotte pourroit tenter encore pour les avoir en sa puisfance, les a pris sons sa sauve-garde, par Arrêt du 14 Octobre dernier.

» Cet Arrêt a été, pour la dame Peixotto, la plus douce consolation qu'elle pût éprouver; il lui a fait goûtet quetques momens de joie, au milieu de ses malheurs ».

Après avoir ainsi rappelé les faits sur lesquels la dame Peixotto appuyoit sa désense, nous allons rendre compte des moyens dont son Désenseur a fait usage.

The fieur Peixotto (disoit-il) a vouhi établir que, si on le considere comme François, son mariage est nul; & que, si on le considere comme Juif, il a le droit de répudier sa femme.

Peixotto est non-recevable à attaquer son mariage par les moyens qu'il emprunte de nos Loix.

"" Une Partie peur quelquesois faire rompre le lien du mariage qu'elle a contracté. C'est une exception à la regle générale, exprimée en cent manieres dans les Loix Romaines, que la Justice de doit point accueillir une démande sondée sur le crime, on sur le dol de

<sup>(</sup>a) Pothier , page 26, contrat de mariage,

Mémoire au Conseil, que la dame Peixotto étoit de mauvaise humeur, & qu'elle commençoit à être sur le retour; on a plaidé à l'Audience qu'elle étoit acariâtre, minutieuse, & contredisante.

1

» Quel seroit donc l'honneur que nous rendrions aux nœuds sacrés du mariage, si l'inobservation de quelques vaines formalités faisoit triompher une pareille demande, de la bonne soi d'une épouse, d'une possession de seize années, & d'une union scellée par la naissance de plusieurs enfans? Les Loix qui prescrivent ces formalités, pour rendre les mariages plus saints & plus augustes, prostitueroient donc un indigne appui aux passions les plus honteuses.

» Ces Loix, ces formalités, une fille étrangere n'est pas obligée de les

connoître.

» Un François, à qui il n'étoit pas permis de les ignorer, pourra-t-il les invoquer contre elle, & le jouer impunément de la foi qu'il lui aura donnée?

» Non fans doute, & le sieur Peixotto doit membler de réussir. S'il étoit possible qu'il parvînt à faire annuller son mariage, une épouse, une famille, indignement outragées, n'auroiens-elles pas le droit de faire retentir le temple de la Justice de leurs cris, & d'exciter la sévérité du Ministere, chargé de la

poursuite du crime?

» Vous avez, diroient-elles, des Loix qui punissent de mort les ravisseurs, même dans le cas du rapt de séduction, qui trouve cependant une excuse si plaufible dans la foiblesse du cœur humain; & dans la violence des passions; & vous laisseriez impuni le crime d'un homme qui, épousant en pays étranger la fille d'un ami, d'un Correspondant de son pere, de la même Nation, de la même Religion, se ménagera le droit affreux de la renvoyer avec opprobre, parce qu'il aura eu la précaution de négliger quelques formalisés prescrites par les Loix de son pays! L'infortunée étoit conduite aux autels, dans la pensée qu'elle alloit jouir des douceurs d'une chaste union, & son époux ne lui préparoit qu'un réveil affreux dans l'infamie du concubinage. Quelle horreur!

" Le sieur Peixotto se désendra-t-il, en s'excusant sur sa jeunesse & sur l'ignorance où il étoit de ces Loix qu'il a connues depuis? Mais nous lui répondrons avec les Loix, qu'il ne triest pasi permis de les ignores.

si pelles permettent quelquesois aux Juges de s'écarter de cette regle, c'est en faveur de ceux dont la bonne soi mérite de l'indulgence, paupertation de rusticitati parcendum.

présendre à l'indulgence & à la fat veur, & dans una Caufe d'une mature su adieuse?

» Mais s'il a été barbare envers son épouse, que dirons nous de son impiéré envers ses enfans ? Si nous rengardons l'honneur comme un bien plus précieux que la vie, l'action d'un pere qui dévoue ses enfans à l'ignominie, ne peut-elle pas être regardée comme une sorte de parricide? L'opprobre de la bâtardise est sur-rout affreux parmi les Juiss, dont la Loi charge les enfans de l'iniquiré des peres, & écante des temples & des assemblées publiques, jusqu'à la dixieme génération, les tristes fruits d'une union illégitime (d).

<sup>(</sup>a) Non ingreditur manzer, id est, de scorto natus, in ecclesiam Domini usque ad decimam generationem. Dant chi XXIII.

» Les enfans du sieur Peixotto sont dans un âge trop tendre pour avoir pu attirer sur eux la colere d'un pere, & cependant assez avancé pour sentir leur malheur. Le sort de ces innocemes vidimes forme en re-moment l'objet des plus vives inquiétudes, & des larmes! les plus ameres de la dame Peixorto: 1102 de la dame " » Lorsqu'elle répond à la demande en nullité de mariage, en défendant leur légitimité, elle écatre aussi de la iète de leur pere, les vengeances de la Juftice: 1 1/2 ( ) ( 3) ( ) in his way » Nos Loix exigent plus de conditions ou de formalités pour la validiré des mariages, que celles des Nations qui nous environnent. Comme ces formalis tés pourroient devenir un piège pour la bonne foi, la Jurisprudence y a remédié en n'admettant les moyens de nullité que lorsqu'ils sont proposés par une Partie capable, c'est-à-dire, lorsque L'intérêt des mœurs & de l'honnêtere publique se trouvent réunis dans la bouche de celui qui les présente avec l'autorité de la Loi. " » La nullité fondée sur le défaut

du consentement des parens ne peut

Etre proposée que par eux.

» Il est des moyens qui ne pourroient être proposés que par le Ministere public.

» Les parens collatéraux ne sont presque jamais admis à en proposer aucun, & le Barreau a entendu une multitude d'Arrêts qui les ont repoussés dans les cas même qui paroissoient le plus favorables à leurs demandes. Les Magistrats ont cru qu'un nœud aussi facré que celui du mariage, ne devoit pas être en proie à des réclamations qui paroissoient souillées par des motifs d'intérêt pécuniaire.

» Qu'on juge, d'après ces principes, fi le sieur Peixotto peut être écouté dans sa demande en nullité de ma-

riage.

" Le sieur Peixotto a proposé quatre

moyens de nullité.

» Le premier est un moyen de fair : la séduction. On y a répondu d'avance

par le récit des faits.

» Le second, le défaut du consentement de sa mere. Si elle ne l'avoit pas donné avant le mariage, elle l'a du

41

moins donné depuis. Elle est vivante, & loin d'appuyer la demande de son

fils, elle déplore sa conduite.

» Le troisieme moyen du sieur Peixotto est que son acte de célébration de mariage n'est signé que de deux témoins, qu'il en saut quatre suivant les Loix du Royaume. La réponse est que ce n'est pas une nullité, & qu'il falloit suivre la Loi du lieu où le mariage a été célébré, suivant la regle: locus regit actum. L'acte de mariage du pere du sieur Peixotto, quoique contracté en France, n'est signé que de deux témoins. Que diroit-il s'il se trouvoit quelqu'un qui vousût, sous ce prétexte, le faire déclarer bâtard?

» Le quarrieme moyen est fondé sur la désense faite aux sujets du Roi de se marier en pays étranger sans sa permission. Cette permission ne peut être regardée comme essentielle que pour les sujets les plus illustres, & il ne convenoit pas au sieur Peixotto de citer l'Arrêt rendu en l'année 1700, qui a déclaré nul, sur ce sondement, le mariage du Duc de Guise avec mademoiselle de Berghes.

D'ailleurs le sieur Peixotto h'est pas

François, quoique naturalisé, mais Juif Portugais. Quel est l'état des Juifs Por-

tugais en France?

Des Juiss Portugais sorment 'un corps de Nation qui ne s'unit point par des alliances avec le reste du peuple Juis. Ils prétendent qu'ils descendent des familles qui tenoient le premier rang en Judée, dans le temps de la captivité de Babylone, & que Nabuchodonosor sit transporter en Espagne. Cette généalogie, comme on peut le croire, n'est pas établie sur des preuves fort authentiques.

» C'est un fait plus certain, que, lorsque les Chrétiens & les Mores se disputoient l'Espagne, les Juiss jouissoient d'un sort paisble, & cultivoient avec succès le commerce & les Arrs, tandis que ceux qui étoient répandes dans le reste de l'Europe gémissoient sous uni

dur-esclavage.

» Cette tranquilliré cessa, lorsque les Chrétiens eurent ensin triomphé de leurs rivaux; ce fut alors que l'inquifition commença à déployer ses rigueurs contre les Juiss.

» Il y en eut plusieurs qui cherchezent un assle dans les pays etrangers. Ils se présentoient avec des richesses, & leurs correspondances leur donnoient des moyens de faire fleurir le commerce, qui souvent manquoient aux Chrétiens. Ils acquirent insensiblement de la considération: ils obtinrent, en 1550, des Lettres-Parentes de Henri II, sous le nom de Portugais, appelés nouveaux Chrétiens. Ce nom saisoit assez connoître qu'ils ne devoient leur Christianisme qu'aux Inquisiteurs, & qu'ils n'avoient point cessé d'être Juis.

"Les-Lettres Patentes leur permettent d'entrer en ce Royaume & en fortir, " aller & venir, sans aucun " trouble & empêchement, acquérir " tous & chacun les biens, tant meu-" bles qu'immenbles, qu'ils pourront

» licitement acquérir «.

Depuis cette époque, les Juiss Portugais ont joui de presque tous les avantages dont jouissent les François naturels. Les autres Juiss ne peuvent pas entrer dans Paris sans avoit obtenu des passe-ports, qu'on ne leur accorde jamais que pour un temps limité. Pendant leur séjour, ils y sont assujertis à une police particuliere. Les Portugais sont éconipts de ces entra

ves. Flattés par ces distinctions, & livrés aux opérations de leur commerce, ils ont évité avec soin de donner matiere à aucun reproche. Ils ont cepen-dant éprouvé plusieurs fois des traverses de la part de quelques citoyens ennemis de la Religion des Juifs, & pentêtre jaloux de leurs richesses. Mais ces orages ont toujours été appailés par de nouvelles-Lettres Patentes confirmatives de leur établissement; ils en ont de Henri III, en 1577, dans lesquelles on leur donne la qualité de Juiss Portugais; de Louis XIV, en 1656; de Louis XV, en 1723 : ils viennent encore d'en obtenir de nouvelles en 1776. Ces Lettres-Patentes (depuis 1656) ajoutent à celles de leur établissement le droit de vivre suivant leurs usages.

» Ils ont à Bordeaux des assemblées d'anciens, qui reglent ce qui concerne leur Loi, & leur police intérieure. Les décrets de ces assemblées sont présentés au Conseil, ou aux Magistrats, pour recevoir la sanction de

l'autorité publique.

» Ainsi l'on voit que les Juiss Portugais ont été naturalisés en corps de Nation. Un Juif Portugais, né en France, n'a pas d'autres droits, ni une autre existence dans le Royaume, qu'un Juif Portugais né à Amsterdam, à Londres, ou à Lisbonne. Lorsque le sieur Peixotto s'est marié avec la demoiselle d'Acosta, ce n'étoit pas un mariage d'un François avec une Angloise, mais d'un Juif Portugais né à Bordeaux, avec une Juive Portugaise née à Londres.

» Il est évident qu'on ne doit pas appliquer aux Juiss les Loix qui désendent de se marier hors du Royaume, sans la permission du Roi.

» Répandus sur toute la surface de la terre, il n'y a ni patrie, ni pays étran-

ger pour eux.

» Ils ne sont sujets des Souverains qu'autant de temps qu'ils habitent dans les terres de leur domination, ou relativement aux biens qu'ils y

possedent.

Des Lettres-Patentes qui leur ont été accordées, leur permettent expressément d'entrer en ce Royaume, & en sortir, aller & venir, sans aucun trouble ni empêchement. Elles ne reconnoissent point de Juiss François; mais elles naturalisent également tous

,, Снолж,

les Juifs connus sous le nom de Porrugais, dans quelque partie du globe

qu'ils ayent reçu la naissance.

» Le sieur Peixotto, lorsqu'il s'est marié à Londres, n'étoit pas seulement majeur, puisque chez les Juiss l'âge de majorité est à treize ans & un jour, mais il étoit aussi en état de péché, suivant les idées des Juifs, pour ne s'être pas encore marié. Léon de Modene, partie IV, chap. X. des Cérém. & Cout. des Juifs, dit : Tout Juif est obligé de se marier, & les Rabbins ont arrêté que ce devoit être à dix-huit ans, & que celui qui passe vingt ans sans prendre femme, est censé être en péché.

Quand le sieur Peixotro s'est représenté comme un mineur qui avoit été féduit, on voit qu'il ne parloit pas d'après les Coutumes des Juifs «.

» Mais il a paru (disoit le Défenseur de la dame Peixotto) qu'il se reconnoissoit légitimement engagé dans le mariage, suivant les Loix de sa Nation; puisqu'il prétend avoir, suivant ces mêmes Loix, le droit de répudier sa femme : c'est ce qui reste à examiner,

"Le sieur Peixotto, désespérant de faire adopter les moyens sur lesquels il avoit sondé sa demande en nullité de mariage, a mis sa principale, ou plusôt son unique ressource dans le divorce. Il est évident que c'est une autre cause que celle qui doit être jugée. La dame Peixotto est appelante d'une Sentence par désaut du Châteler, qui a déclaré son mariage nul : c'est sur cet appel que la Cour doit prononcer.

"Il est absurde de vouloir rendre un Tribunal Chrétien, & sur tout le premier Sénar de France, le Ministre d'un divorce judaique. Le sieur Peixotto devoit s'adresser aux Rabbins & aux anciens de la communauté des Juiss de Bordeaux, dépostraires des anciennes Coutumes de leur Nation, & interpretes naturels de leur Loi. Car, comment un Tribunal Chrétien admetrroit-il le divorce dans un cas où un Sanhédrin Juis ne le prononceroit pentêtre pas? Cette sin de non-recevoir n'est pas moins invincible contre la demande subsidiaire du sieur Peixotto sur le divorce, que celtes qui s'elevent con-

tre sa demande principale sur la nuslité du mariage.

Expliquons en peu de mots les

principes du divorce judaique.

» La Loi de Moise n'avoit pas, il est vrai, embrassé sur cette mariere toute l'austérité des regles que le Christianisme a rérablies.

"» Le chapitre XXIV du Deutéronome autorise le divorce en ces termes: Si acceperit homo uxorem, & habuerit eam, & non invenerit gratiam ante oculos ejus propter aliquam fæditatem, scribet libellum repudii, & dabit in manum illius, & dimittet

eam de domo suâ.

» Cùmque egressa alterum maritum duxerit, & ille quoque oderit eam, dederitque ei libellum repudii, & dimiserit de domo sua, vel certe mortuus fuetit; non poterit prior maritus eam recipere in uxorem, quia polluta est, & abominabilis facta coram Domino, ne peccare facias terram tuam quam dominus tuus tradiderit tibi possidendam.

» Le mot que la Vulgate a traduit par fæditatém, & d'autres Interpretes;

per

DE CAUSES CÉLEBRES. per turpitudinem rei, a ouvert un vaste

champ aux Commentateurs.

» On a traduit le mot fæditatem par difformité, & on a dit qu'un homme pouvoit répudier sa femme, lorsqu'il en concevoit du dégoût, à cause de

quelque difformité.

» Cette interprétation n'est pas raisonnable. Un homme qui a vecu avec sa femme, comme ce texte le suppose, doit être accoutumé à sa figure. Ce seroit une cruauté indigne d'une Législation tracée par la main de Dieu mênre, d'autoriser un époux à sléttir l'âge avancé d'une femme qui aura passé avec lui le temps de sa jeunesse & de sa beauté.

» Il est donc plus juste de traduire ainsi: Si un mari se dégoûte de sa femme, à cause de quelque turpitude, il fera un écrit de divorce.

» Il y a eu dès long-temps, & avant la naissance du Messie, des contestations parmi les Juifs sur l'interprétation de

ce passage.

" L'Ecole de Chammai soutenoit qu'il n'y avoit lieu au divorce, que lorsque la femme étoit souillée par quelque vice honteux, propter rem Tome XII.

turpitudinis. Il falloit des causes trèsgraves, suivant les Rabbins de cette. École, pour autoriser un mari à répudier sa femme.

» Mais il y avoit une autre Ecole beaucoup plus relâchée. Le Rabbin Hillel dit bien qu'un mari ne peut pas répudier sa femme sans cause; mais il prétend que la plus petite cause suffit. Causam quantulamcumque, secundum id ipsum quod ita scriptum est, quoniam invenerit in en turpitudinem rei, seu causa alicujus. Il en donne un exemple: si un mari trouve que sa femme a trop sait cuire son dîner, ce sera, dit-il, une cause très-légitime de divorce. Etiam ob cibum ejus nimio ardore codum.

» Le Rabbin Aquiba a encore enchéri fur le Rabbin Hillel, & même sur le sieur Peixotto, qui prétend se débarrasser de sa semme, soit en faisant déclarer son mariage nul, soit en la répudiant (la maniere lui est égale), parce qu'elle commence à être sur le retour.

» Ce Rabbin Aquiba a trouvé une interprétation si heureuse du mot que la Vulgate rend par faditatem, qu'il prétend qu'un mari peut répudier sa femme chaque fois qu'il trouve l'occasion d'en épouser une autre plus jolie, ou qui lui plaît davantage. Ex sententià etiam Rabbi Aquiba in misnà, si invenerit aliam pulchriorem, aut sibi commodiorem, juxtà id etiam quod scribitur: si non invenerit ea gratiam in oculis ejus. Selden, uxor hebraïca, livre III, chap. 18.

"L'interprétation du Rabbin Aquiba doit paroître d'autant plus agréable à ceux des Juifs qui s'enflamment facilement pour des objets nouveaux, qu'à cette facilité extrême de répudier leurs femmes, ils réunissent encore le droit

d'en avoir plusieurs à la fois.

» Selden prétend que les Juis ont adopté ces opinions relâchées. Buxtorf-sourient au contraire que le divorce est presque aussi rare parmi les Juis que parmi les Chrétiens. Les Juis Portugais ne l'admettent que dans le cas où plusieurs Communions Chrétiennes l'autorisent, & lorsque les Parties y donnent un consentement réciproque. C'est par cette raison qu'il ne paroît pas qu'on ait jamais élevé, dans les Tribunaux, aucune question sur la validité d'un di-

vorce judaïque, Il y a dans le cœur humain un fond de raison & d'équité qui triomphe de toutes les subtilités avec lesquelles des Docteurs désigurent

la morale.
" Quelles qu'ayent été, dans les dif-

férens siecles, l'opinion & la pratique des Synagogues Juives, il est certain que leurs Anciens & leurs Sages ont cherché à opposer des barrieres à la trop grande facilité du divorce.

"Le moyen qu'ils ont imaginé n'est pas un chef-d'œuyre de législation, mais

il a son utilité.

» Ils ont inventé une multitude de formalirés minutieuses, qui, consumant beaucoup de temps, peuvent saire

trouver place au repentir.

"Les livres des Rabbins expliquent en détail ces innombrables formalités, On y voit de quelle encre & de quelle plume il faut se servir, combien le libelle du divorce doit rensermer de lignes, quelle doit être la forme des lettres.

"On sent combien il est absurde de proposer au Parlement de Paris de juger si un libelle de divorce est conforme à ces inventions abbiniques. Il faut néanmoins, si on admet le divorce, obliger les Juiss à leur rendre hommage, puisqu'elles servent de frein

à leurs passions.

» Le sieur Peixotto, loih de s'être préparé à remplir ces formalités, qui, suivant tous les Rabbins, ne se terminent pas sans beaucoup de temps, ni sans beaucoup de difficultés, n'a pensé qu'à la veille, pour ainsi dire, du Jugement, à dissoudre son mariage par la voie du divorce. Il est certain qu'il y a beaucoup de nullités, suivant les courumes des Juiss, dans l'acte qu'il a fait signisser. Il a témoigné, en le réitérant, toutes ses inquiétudes à cet égard. Il a envoyé, le 28 Mars, à dix heures & demie du soir, deux Notaires & deux Juifs dans la maison qu'habite la dame Peixotto.

» Au mois d'Octobre dernier, il avoit envoyé des Huissiers à six heures du matin, afin de saissir & exécuter ses meubles pour les stais de la Sentence du Châtelet, qui se montoient à quatre-vingt-seize livres huit sols. Ainsi elle ne trouve pas même d'asile contre les, persécutions de ce barbare époux, dans l'obscurité des nuits, & dans l'obscurité des nuits, d'obscurité des nuits, d'obscurité des nuits, d'obscurité des nu

·C iij a. 🛬

les heures que la Nature a destinées au repos.

» Le 31 Mars, le sieur Peixotto est venu lui-même, à sept heures & demie du soir, avec ces mêmes Notaires, & snivii de quelques uns de ses domestiques. Cette seconde scene a été plus bruyante & plus scandaleuse que la premiere. Il a voulu, avec son escorte, malgré les résistances du Portierl, pénétrer jusqu'à la chambre de la dame Peixotto. Le sieur, Peixotto réclamoir, en présence du peuple qui s'étoir rassemblé autour de sui, les droits d'un mari sur sa femme; il vousoit se faire puvrir les portes par le Commissaire du quartier.

"L'objet de tout ce bruit étoit vraisemblablement d'accomplir la Loi qui ordonne que le mari remerte le libelle du divorce dans les propres mains de sa feinme; mais c'est en vain qu'il a voulu couvrir de quelques apparences de formes légales une demande dans laquelle on doit succomber lorsqu'on ne les a pas: toutes observées. Comment peut-il espérer d'être accaeilli dans un Titibunal Chrétien, lorsqu'il seroit repoussé dans la plus relâchée des Syna-

gogues Juives?

» Mais pourquoi nous occuper encore des opinions des Juiss, des formalités qu'ils ont introduites, & de l'interprétation qu'ils ont donnée aux livres saints? Leur Loi est la nôtre. Quoiqu'affranchis de ses cérémonies, nous la regardons comme divine. L'interprétation qui en a été donnée par les oracles de notre Religion, mérite seule la consiance d'un Tribunal Chrétien.

» Nous pouvons opposer aux maximes relâchées des Rabbins, le plus saint des Interpretes, & la plus respectable

de toutes les autorités.

"Nous lisons dans Saint Matthieu, chap. XIX, \$\darkstyle{\chi}. 3, Accesserunt ad eum Pharisæi, tentantes eum & dicentes: Si licet homini dimittere uxorem suam quâcumque ex causi? Qui respondens, ait eis: Non legistis, quia qui fecit, ab initio, masculum & fæminam, fecit eos, & dixit: Propter hoc dimittet homo patrem & masrem, & adharebit uxori sua, & erunt duo in carne unâ. Itaque jam non sunt duo, sed una caro. Quod ergo Deus conjunxit, homo non separet. Dicunt illi: Quid ergo Moïses mandavit dare libellum repudii, & dimittere? Ait illis: Quo

niam Moises ad duritiem cordis vestri permisit vobis, dimittere uxores vestras: ab initio autem non suit sic; dico autem vobis, quia quicumque dimiserit uxorem suam, nisi ob fornicationem, & aliam duxerit, mæchatur.

» Moise ne permit le divorce aux Juiss qu'à cause de la dureté de leur cœur ; mais il n'en avoit pas été ainsi dès le commencement : notre divin Législateur rétablit dans ce passage la

pureté des regles primitives.

"La conséquence que nous en devons tirer, est que l'action du sieur Peixotto ne pourroit être admise que dans des circonstances qui justifieroient la dureté de son cœur. Moise a pu avoir de l'indulgence pour la soiblesse de son peuple; mais il n'a pas entendu lâcher la bride à ses passions : il a pu permettre aux Juiss de répudier une semme souillée par quelque turpitude, mais non pas de slétrir une épouse vertueuse & mere de plusieurs ensans.

» Avant le regne de la Loi de Moise, & depuis que ce regne est passé, il y a eu des regles plus séveres. En admettant les adoucissemens que le Légis-

hteur a été contraint d'apporter à la Loi? primitive, il ne faut jamais la perdre de vue; il faut restreindre ces adoucissemens dans des bornes étroites, de peur qu'ils ne dégénerent en oubli ou en mépris de la Loi.

» Sous le regne même de la Loi de Moise, le Propheté Malachie avoit dit : Vous n'abandonnerez pas l'époule que vous avez choisie dès votre jeunesse, uxorem adolescentia tua non deseres, ch. II, v. 16; preuve certaine que les Prophetes, qui éclairoient & qui guidoient le peuple de Dieu, ne lui laissoient pas ignorer le véritable sens de la Loi de Moise.

» Le sieur Peixotto croit-il donc parler à des Magistrats Chrétiens, lorsqu'il vient leur dise: Je répudie l'épouse que j'ai choisie, parce qu'elle a cessé de me plaire, & j'y suis autorisé par la Loi de Moife?

» Il n'est pas sans doute le premier" Juif qui ait livré son cœur aux désirs déréglés des passions ; mais il est le premier qui ait eu l'audace de tenir un pareil langage; & l'indignation que la Justice lui témoignera, empêchera peut-être qu'il ne s'en trouve

n Il no nous teste plus qu'à proposer ici, quelques considérations politiques: sur l'étandes Juiss dans les pays Chréntiens.

les livre aux flammes, est égalements inhumaine & contraire aux intérêts des la Religion, puisqu'elle ne produit d'autre effet que de porter les Juis au sacriléges

Juis, s'oppose, antant qu'il est en alle a l'accomplissement de nos propherses sur la destinée de ce peuple.

» Il est juste de les admeure à vivre sous la protection de, nos Loix & dans la pratique de leur culte » puisqu'ils y sont attachés,

assujettir aux regles de notre Police, qui peuvent être contraires à leur Loi. Ainsi le Gouvernement a eu l'indulgence de les dispenser à Bordeaux de la garde bourgeoise, le jour du Sab- bat.

" Mais dans les points de leut Loi, qui leur accordent seulement une fa-

DE CAUSES CÉLEBRES. 59 culté ou une licence, si l'on veut, de faire ce que nos Loix défendent, il est aussi très-raisonnable de ne pas petmettre qu'ils usent de cette faculté.

La Loi des Juiss leur permet la polygamie, & il n'y a point d'Etat Chrétien où on leur permette d'user de ce droit.

» La facilité de faire divorce feroit peut-être encore d'un exemple plus dan-

gereux parmi les Chrétiens.

» Le Législateur des Juiss a pu avoir des condescendances pour leur soiblesse; il a pu leur accorder des adoucissemens à une regle rigoureuse. Mais lorsque notre humanité les accueille, errans, sugirifs, sans patrie, ils doivent s'estimer heureux que nous ne leur impossons pas un joug plus dur que celui que nous portons.

» Le principal motif de l'indulgence de la Loi de Moise, étoit vraisemblablement fondé sur des raisons physiques. L'histoire & toutes les relations des voyageurs nous font envisager la polygamie comme naturalisée dans ces climats brûlans qui sont voisins de l'équateur. Il est certain que sous un ciel

C vj

de feu, le sang est plus ardent, la continence plus difficile, & l'indulgence du Législareur plus nécessaire; mais les Juifs qui habitent au milieu de nous , qui sont nés sous le même ciel, n'ont pas besoin de tant d'adoucissemens à la Loi qui nous ordonne d'être fideles jusqu'au tombeau à celle que nous avons choisse pour être compagne de notre sort. En un mot, il ne suffirois pas que le sieur Peixotto prouvât que la Loi qu'il fait profession de suivre, lui permet le divorce au gré de ses passions & de ses caprices; il faudroit qu'il prouvât encore que nos Loix & nos mœurs ne s'y opposent pas «.

Par Arrêt du 9 Avril 1778, le sieur Peixotto s'étant désisté de sa demande en nullité, il lui a été accordé acte de son désistement; &, sur la question de divorce, il a été renvoyé à se pourvoir

ainst qu'il avisera.

Cette affaire n'en resta pas là. Elle reparut l'année suivante au Châtelet, où la grande question du divorce sur agitée dans ce Tribunal & développée avec éclat par des Avocats célebres.

Il seroit inutile de répéter les faits

qu'on a lus.

Le sieur Peixotto & la demoiselle Sara-Mendès d'Acosta son épouse, après avoir élevé plusieurs questions (a), qui ont été jugées successivement par le Conseil & par le Parlement de Paris en ont ensuite agité une des plus importantes qui puissent concerna la Nation Juive: celle de savoir si le divorce est admis par ce peuple, & s'il est au-

torisé par la Loi Judaique.

» Une question grande & imprévue, disoit le Désenseur (b) de la dame Peixotto, s'offre aux Tribunaux François. On leur propose de consacrer par une décision solennelle, parmi les Juiss dispersés, une Loi de tolérance & de Police, qui, dans le temps où les Hébreux formoient un corps de nation & de gouvernement, permit moins qu'elle ne toléra, pour éviter de plus grands maux, la plus injuste & la plus arbitraire des persécutions que puisse inspirer la corruption du cœur.

» Il ne s'agit pas de savoir si la Loi de la Nature peut autoriser la rupture

(b) M. Target.

<sup>(</sup>a) Une question de domicile & une demande en nullité de mariage,

du lien que deux époux ont formé, & si un divorce sagement modissé par un Législateur habile, suivant les âges, les temps, les circonstances; un divorce accompagné des précautions qui peuvent consoler l'innocent, assurer la destinée es enfans, prévenir les scandales, affermir & protéger la dignité des mariages; un divorce dont la liberté est accordée réciproquement aux deux êtres que le mariage avoit unis, peut, chez les Nations qui ne connoissent pas la Loi de l'Evangile, abréger les infortunes de cette trifte vie; ou fi, par toute la terre cetre Loi naturelle impose aux plus malheureux des hommes, la trifte & inévitable nécessité de traîner jusqu'au tombeau la chaîne affreuse, dont un moment d'ivresse ou d'imprudence les a portés à se charger une fois.

» Il s'agit de prononcer si, toujours, en toute circonstance, sans cause, sans motif, arbitrairement, un homme capricieux ou féroce, emporté par des passions criminelles ou honteuses, aura seul un privilége que ne partageta jamais sa malheureuse compagne, ou plutôt sa victime, le privilége de dévorer les belles années d'une créature douce, innocente & sensible; de l'abreuver en-

suite d'ignominies, d'outrages & de persécutions, contre lesquelles elle n'a que des larmes pour défense; de la repousser enfin loin de sa maison, dans le temps des infirmités & des besoins, sans fortune, si le hasard de sa naisfance ne lui en donna pas, sans consolation, sans indenmité, sans secours; de lui arracher jusqu'à la dignité de mere, de lui ravir ses enfans, de l'en séparer à jamais; de déchirer, par cette séparation impie, un cœur pur & tendre, qui n'a d'autre crime que les caprices de son barbare époux; de jouir impunément à ses yeux du fruit de sa, cruauté; &, dans le sein de l'abondance, au milieu des plaisirs, à côté d'un nouvel objet, réservé peut-être aux mêmes outrages, d'infulter à la douleur, aux larmes, à la détresse de l'épouse délaissée, sans prendre soin ni de sa vie ni de sa mort.

. Tel est le divorce, le divorce affreux, impie, qu'un Juif, au milieu des Chrétiens, vient proposer de consacrer; le divorce qu'il apporte à des Tribunaux dont les Loix, dont les principes sont tels qu'à leurs yeux tout mariage, tout lien de l'homme & de la femme, quels que soient les rites sous

lesquels il a été formé, est de sa nature indissoluble.

» Confondant les Loix éternelles de Dieu avec les tolérances du Législateur eivil, le code de la Religion avec le code politique; appliquant au temps présent des licences propres au seul temps qui n'est plus, à l'état de dispersion & de foiblesse, les permissions relatives à l'état d'un Gouvernement subsistant, ce Juif ose réclamer comme un droit inhérent à sa qualité de Juif, le privilége cruel, qui ne fut accordé à ses peres que pour prévenir des troubles intérieurs & des forfaits atroces; il faudra que des Chrétiens prêtent le fecours de la puissance publique à des abus qu'ils détestent, à des excès qu'ils regardent comme abominables devant Dieu & devant les hommes; qu'ils fouffrent, qu'ils autorisent expressément le scandale d'une barbarie que réprouvent & leurs Loix & leurs mœurs; qu'ils apprennent à des ames foibles, fatiguées peutêtre d'un joug pesant, qu'elles ne supportent qu'à l'aide des exemples dont elles sont environnées, qu'il est des mortels plus libres, qui, non seule-ment ont de légitimes moyens de s'affranchir, mais même qui peuvent se faire un jeu du plus saint des engagemens, & pour qui satisfaire leurs passions déréglées aux dépens de l'innocence & de la foiblesse, est un droit sacré qu'ils exercent non seulement avec impunité, mais sous la sauve-garde de nos Loix mêmes.

≈ Il faudra que nos Magistrats appliquent cette partie toute civile & toute humaine de la Loi Judaïque, autrement qu'eux-mêmes ne l'entendent, autrement que ne l'ont entendue les Docteurs & les Peres de l'Eglise Chrétienne; il faudra qu'ils adoptent les fausses explications des Rabbins les plus relachés, qu'ils préferent ces explications, non seulement à celle qui est reçue parmi les Chrétiens, mais aux sentimens des Rabbins les plus austeres, qui en ont senti les dangers, & qui ont au moins mis un frein à l'excès du désordre; il faudra que, séparant le texte de la Loi, de ces traditions qui la temperent, des Magistrats Chrétiens soient plus faciles à autoriser un tel divorce, que ne le seroit le Sanhédrin lui-même. Et désormais les Juifs, trop gênés par leurs propres usages, viendront recueillir de la bouche des Juges François, un privilége licencieux qui leur feroit refusé par les maîtres de leur Loi.

» Voilà l'idée d'une Cause dans laquelle on ne sait qu'admirer le plus, ou la singularité de la question qu'elle fait naître, ou l'audace de celui qui la présente «.

A ce tableau tracé par le Défenseur de la dame Peixotto, il faut opposer celui que le sieur Peixotto a mis au commencement d'un Ménioire répandu

dans le public.

"Deux époux, disoit-il dans ce Mémoire, se présentent dans le Temple de la Justice. Ils sont nés l'un & l'autre de parens Juiss, professent l'un & l'autre la Religion Juive, & ont été mariés selon le rit & avec les formalités judaïques. Tous deux sont mécontens du nœud qui a joint leurs destinées; tous deux aspirent au bonheur de s'y soustraire; mais ils ne se réunissent que dans l'expression de la douleur & des regrets; ils sont divisés sur le genre & la nature de leurs prétentions.

» La femme soutient que son ma-

riage, quoique contracté selon le rit hébraïque, n'en est pas moins indissoluble, & qu'elle doit porter jusqu'au tombeau le nom & la qualité d'épouse du sieur Peixotto; mais elle demande qu'en laissant sublisser ce mariage, on l'arrache en même temps à son joug tyrannique, en prononçant entre elle & son mari une séparation de corps & de biens.

» Le mari au contraire soutient qu'une séparation de corps & de biens est inadmissible dans la Loi Juive, & que c'est le divorce qui, dans cette Loi, sépare les époux mal unis; en conséquence, il a donné le libelle de divorce à cette femme qui l'a justifié elle même, & rendu, pour ainsi dire, nécessaire, par sa demande en séparation, & il prétend avoir brisé par-la tous les liens qui l'attachoient à elle, & qui ont fait le malheur de sa vie.

» Enfin, la femme invoque les usages, les mœurs, les Loix du Gouvernement François sous lequel elle vit, qui ne connoît, ni admet, ni ne tolere le divorce, & où il y a des Loix civiles & religieuses qui le proscrivent, le condamnent & le punissent.

» Le mari au contraire réclame les priviléges, les usages, les mœurs, les Loix de sa Nation, d'après lesquels les Juis sont admis à exister en France, & d'après lesquels par conséquent doivent être jugées, même dans les Tribunaux François, les contestations qui

s'y élevent entre des Juifs.

» Lequel de ces deux systèmes doit être préséré? Est-ce le divorce, est-ce la séparation qu'il faut admettre? Le divorce a-t-il été permis & autorisé par la Loi judaïque? La séparation de corps & de biens est-elle conforme ou contraire à cette Loi? Ensin, qu'ils y soient l'un & l'autre contraires ou conformes, est ce d'après la Loi des Juiss qu'il faut juger les Juiss qui existent en France, ou faut il les juger suivant les Loix des François? Telles sont les questions que présente cette Cause importante.

» Le divorce ( disoit le sieur Péixotto ) a t-il été permis & autorisé par

la Loi des Juifs?

» C'est une question agitée parmi les Thélogiens, de savoir si le mariage est nécessairement & de soi-même indissoluble. L'indissolubilité tient-elle à la nature & à l'essence du mariage, ou n'y est-elle attachée que parce que Dieu l'a voulu & ordonné ainsi?..... Quelque opinion que l'on embrasse à cet égard, on conviendra sans doute, que pour des raisons dignes de sa sagesse éternelle, Dieu pouvoit dispenser de cette Loi le peuple qu'il s'étoit choisi, soit qu'on la considere comme Loi naturelle, soit qu'on ne la regarde que comme Loi positive,

» Dieu pouvoit accorder cette difpense, cela est incontestable; mais Dieu l'a-t-il réellement accordée?

» Si l'on ouvre le code sacré de la Légissation sainte, on trouve au chap, XXIV du Deutéronome:

» Si un homme a épousé une semme, & qu'ayant vécu avec elle, elle n'ait pas trouvé grace à ses yeux, à cause de ( quelque tache ou de quelque défaut (1)), il écrira un libelle de divorce, le mettra entre les mains de sa semme, & la renverra hors de sa maison.

<sup>(</sup>a) La Bible de Cologne traduit quelque défaut honteux; celle des Docteurs de Louvain, quelque laide tache; les autres Traducteurs adoptent tous ou défaut ou tache: nous avons admis l'une & l'autre version pour ne rien tronquer & ne rien affoiblir,

" Que si, étant ainsi renvoyée, elle épouse un autre mari, & que ce second conçoive aussi de l'aversion pour elle, & qu'il la renvoie encore hors de sa maison, après lui avoir donné un écrit de divorce, ou s'il vient même à mourir, le premier mari ne pourra plus la reprendre pour sa femme, parce qu'elle a été souillée, & que ce seroit une abomination devant le Seigneur: Ne souillez point (par un tel péché) la terre dont le Seigneur votre Dieu vous doit mettre en possessions.

» Peut on rien de plus positif & de plus formel? Un homme se marie, sa femme ne trouve pas grace à ses yeux, il n'a qu'à écrire une lettre de divorce & la renvoyer. N'est ce donc pas là la permission la plus expresse & la plus étendue, de pratiquer le

divorce?

» Ce n'est pas tout : cette semme ainsi renvoyée, se remarie. Ce renvoi n'est donc pas une simple séparation; le divorce rompt le mariage, & rend l'un & l'autre époux à sa liberté premiere.

» Ce n'est pas tout encore : cette femme ainsi renvoyée, rémariée ensuite

à un autre époux, est encore répudice par celui-ci. Ce droit de la répudiation appartient donc à tous les époux: chacun d'eux a le pouvoir de l'exercer.

"Ce n'est pas tout encore : cette femme mariée à un premier mari qui l'a répudiée, remariée, après ce divorce, à un second qui l'a répudiée de même, cette femme peut se remarier de nouveau. Il n'y a que son pre-mier mari à qui il soit désendu de la reprendre.

» Ainsi chaque fois que le divorce s'exerce, le mariage se rompt; à chaque divorce la femme & l'homme redeviennent libres; chacun d'eux a le droit de contracter de nouveaux liens; il ne leur est défendu que de se remarier ensemble, mais ils peuvent se re-

marier avec toute autre personne.

» Ce texte, les détails qu'il renferme, les conséquences qui en résultent, tout n'établit-il pas de la maniere la plus incontestable, que la Loi du divorce, Loi destructive du premier mariage, Loi donnant la faculté d'en contracter un second, a été réellement accordée aux Juiss par le Législateur suprême, maître de les dispenser de celle de l'indissolubilité?

» Vainement, opposant à la force de ces preuves la désense faire au premier mari, de reprendre la semme qu'il a répudiée, & qu'un autre répudie à son tour, s'efforce-t-on d'en conclure que le mariage n'est pas rompu par le divorce, & que la semme répudiée commet un adultere en sormant de nouveaux engagemens, puisque la Loi dit qu'elle s'est souillée, & que c'est une

abomination aux yeux de Dieu.

» Il ne faut, pour résoudre cette objection, que refléchir un instant au genre & à la qualité de la défense. Sur qui tombe-t-elle en effet? Est-ce sur tout homme indistinctement? Non. mais sur le mari seul, qui ayant eu cette femme, qui ayant vécu avec elle l'a renvoyée de sa maison, & l'a jetée lui-même dans une maison & dans des bras étrangers. Elle est devenue impure, souillée pour lui. Elle a été à lui, elle a été à un autre époux; il ne peut donc plus resourner à elle, & ce seroit une abomination aux yeux du Seigneur. Mais tout autre Israélite a le droit de la choisir pour épouse; pous tour autre elle est libre, elle est pure; pour

pour tout autre il n'y a ni souillure, ni abomination, ni désense; pour tout autre, la Loi se tait, ou plutôt elle suppose que tout autre peut l'épouser. La désense n'existe & la Loi ne parle donc que pour interdire au premier mari le retour à ces nœuds illégitimes.

" Eh! que seroit-ce en effet qu'un zenvoi, un divorce avec une femme que l'on pourroit recevoir & reprendre ensuire, si ce n'est une source de déréglemens & un commerce d'infamie? A Sparte, où sur les débris de l'humanité & de la Nature, s'étoient élevés l'amour de l'Etat & l'enthousiasme de la Parrie; à Sparre, où les hommes n'étoient ni à eux ni à leurs familles, mais tout entiers à la chose publique; où les femmes cessoient d'être épouses & meres, pour n'êrre que citoyennes; un mari prêtoit publiquement sa femme à celui qu'il jugeoit plus propre que lui à donner à l'Etat des enfans robustes, & recevoir sans honre une autre femme en échange, pour tenter de devenir pere avec elle. Ce que le délire du patriotisme avoit introduit chez les Spartiates, le divorce l'eût introduir chez les Juifs, si Dieu ne leur eûr défendu Tone XII.

de reprendre les femmes qu'ils avoient répudiées; car on conçoir aifément que si un homme eût voulu prêter sa femme à un autre, il n'auroit eu qu'à la répudier, & que celui-ci répudiant la sienne de son côté, chacun d'eux eût épousé celle que le divorce rendoit libre, pour les reprendre & se les rendre ensuite par un nouveau divorce. Voilà l'échange, le crime, l'abomination que Dieu a voulu prévenir; c'est-là ce qu'il a désendu réellement; sa désense ne conçerne donc que le mari; elle est étrangere à tout autre époux.

"Il faut bien peu connoître l'esprit & le texte de la Loi, pour oser dire que la femme répudiée, qui se remarioit, commettoit un adultere. L'adultere, parmi les Juiss, étoit puni de mort; ainsi l'avoir ordonné le Seigneur. Voiton aucune peine, aucune menace, aucune punition prononcées par la Loi contre les semmes répudiées qui contractoient de nouveaux engagemens? La Loi eût-elle donc passé sous silence ce crime & les peines qui lui étoient dues? La Loi qui rapporte ces nouveaux mariages, qui les cite, qui les desend aux

DE CAUSES, GÉLBRES. 75'
momiers maris, & qui les permet aux

uttes; la Loi ne les eût-elle pas dévoués à l'anathème & à la mort, s'ils eussent

tit kellement des liens adulteres?

» Au Lévitique, chap. 21, Dieu établit des Loix relatives aux Prêtres de Con Temple. Le Grand-Prêtre, dit-il, ne pourra épouser qu'une vierge. Il n'épousera ni une semme deshonorée & de mauvaise vie, ni même une veuve, ou une femme répudiée. De là, que de conséquences! Il y avoit parmi les Juiss des semmes répudiées; donc le divorce étoit en usage parmi les Juiss; ces femmes avoient autant de droit à se remarier, qu'en ont les femmes veuves; donc le divorce, comme la mort, sépatoit les époux. Les Prêttes ne pouvoient se marier ni avec des veuves, ni avec ces répudiées; donc ceux qui n'étoient pas Prêtres, pouvoient épouser des répudiées & des veuves. Ainfi le divorce existoit, il étoit permis; il rompoit le lien du mariage, & donnoit auxi répudiées, comme aux veuves, le droit d'en contracter de nouveaux.

» Il faudroit résister à l'évidence, pour se resuser à la force victorieuse de ces raisonnement que nous présente le

Dij

texte seul de la Loi. Mais obligé de reconnoître que le divotce a existé parmi
les Juiss, on se retranche disputer sur
les causes qui pouvoient le produire, &
donner au mari le droit de l'exercer. Il
falloit, dit-on, pour que la semme subît ce renvoi, qu'elle se sur rendue
coupable de quelque vice, de quelque
crime, ou de quelque action mal-honnête; & la Loi elle-même l'explique
clairement, puisqu'elle dit: Si la semme
n'a pas trouvé grace aux yeux de son
mari, à cause de quelque désaut ou de
quelque tache.

n Que l'on consulte les Rabbins qui favent l'hébreu, & les Savans qui, parmi nous; se sont livrés à l'étude de cette Langue; & ils diront que le mot aroult; qui répond, dans l'original, au mot de la traduction faditatem, ne s'applique jamais à un crime ou à un vice moral, mais seulement à un vice physique, à un défaut corporel, à une infirmité serete; en un mot, à une dissormité quelconque. Ainsi le prouvent, disentils, les versets 22 du chapitre 9 de la Genese, les versets 19 & 20 du chapitre 20 de l'Exode; le verset 42 du chapitre 28 du même livre; le verset 12 du chapitre 28 du même livre; le verset 12 du chapitre 28 du même livre; le verset 12 du chapitre 28 du même livre; le verset 12 du chapitre 28 du même livre; le verset 12 du chapitre 28 du même livre; le verset 12 du chapitre 28 du même livre; le verset 12 du chapitre 28 du même livre 3 de l'exode; le verset 12 du chapitre 28 du même livre; le verset 12 du chapitre 28 du même livre 3 le verset 12 du chapitre 28 du même livre 3 le verset 12 du chapitre 28 du même livre 3 le verset 12 du chapitre 28 du même livre 3 le verset 12 du chapitre 28 du même livre 3 le verset 12 du chapitre 28 du même livre 3 le verset 12 du chapitre 28 du même 10 le verset 12 du chapitre 28 du même 10 le verset 12 du chapitre 28 du chapitre 28 du chapitre 28 du même 10 le verset 12 du chapitre 28 du chapitre 29 de la chapit

pitte 42 de la Genese, les versets 1, & 14 du chapitre 23 du Deutéronome, & une soule d'autres endroits où le mos aroult est toujours adapté à un objet physique, & jamais à une action morale d'aucune espece. Ainsi donc cet aroult, ce fæditatem, cette tache, n'est point une restriction au divorce! il n'exige point un crime de la part de la semme; c'est un de ses désauts qu'il exprime, ou même un mécontentement, un dégoût du mari; & ce désaut, ce mécontentement, ce dégoût, suffit seul pour que la semme, coupable ou non, soit sorcée de recevoir le libelle de divorce.

» Ce que la Loi requiert, dit le savant. Pere Houbigant sur ce passage, n'est point une action mal-honnête, mais un désaut corporel dont le mari seul peut être juge. Le Législateur « dit le savant Auteur des Lettres de quelques Juiss Portugais, Allemands & Polonois, à M. de Voltaire, ouvrage estimé & digne de l'être, « le Législateur » laisse le mari seul juge du motif qui » l'engage à répudier sa semme, sans » qu'on puisse l'inquiérer ni le poursuivre » judiciairement à ce sujet. Ce motif, » ajoute-t-il, sera sondé sur quelque

» défaut qu'il aura trouvé en elle, mais » ce défaut, ajoute-t-il encore, relatif » à la maniere de penser du mari, pou-» voit être léger en soi : ainsi une semme » n'étoit point déshonorée par le divor-» ce, & elle pouvoit aisément trouver » un autre mari «.

» Mais pourquoi recourir à des autorités, quand la Loi s'explique & se commente elle-même? Au chap. 22 du Lévirique, Dieu interdit ou permet l'usage des choses saintes & des mets sanctifiés, selon que l'on est pur ou impur, digne d'y participer, ou indigne d'y être admis. La fille d'un Prêtre, diril, en sera privée, si elle épouse quelqu'un d'entre le peuple, & étranger à la race sacerdotale; mais si elle revient chez son pere, étant ou veuve ou répudiée, & sans enfat, alors elle recouvrera le droit qu'elle avoit étant fille, & sera admise à la participation des choses saintes. Voilà donc, encore une fois, une femme répudiée qui revient chez son pere, aussi libre que l'est une femme veuve; une femme qui perd, par la répudiation, le titre & la qualité de son mari; & recouvre les droits, les titres, les priviléges

qu'elle avoit étant fille.... S'il falloit. comme on le prétend, que la femme eût commis quelque crime pour subit cette répudiation, eût-elle donc, étant coupable, été admise, par le fait de la tépudiation même, à la participation des mets sanctifiés? Quoi! ce seroit un crime qui lui autoit rouvert les portes du Sanctuaire, & qui l'eût fait asseoir à la table des choses saintes! Quoi! on oseroit dire que Dieu, qui l'en avoit déclarée déchue, parce qu'elle avoit fait un mariage peu convenable à sa naissance, l'en autoit jugée digne ensuite, parce qu'elle auroit commis un crime qui autoit tompu son mariage & excité sa répudiation? Couverte d'un divorce qui n'auroir été, dans ce systême, qu'un signe d'ignominie, elle auroit, sans repentir, sans ablution, sans expiation préliminaire, été reçue, comme une vierge, à la participation des mets réservés aux enfans chèris & purs? Ce blasphême n'est il pas révoltant? L'on pouvoit donc être répudié sans être coupable; & le divorce, indépendant de la bonne ou de la mauvaise conduite de la femme, ne répandoit sur elle aucun opprobre, & ne tenoit qu'à la volonté du mari.

» S'il eût fallu, pour pouvoir exercer le divorce, quelque crime, quelque condition, quelque cause nécessaires, ce crime, cette cause, ces conditions eussent été formellement exprimés par la Loi. Seroit-ce sous la dénomination vague & générique d'aroult, de fæditatem, de tache, qu'elle les eût désignés; & eût-elle laissé à l'erreur, au caprice, à l'interprétation arbitraire, d'en resserrer ou d'en augmenter la sphere & l'étendue? Toutes les législations du monde expriment taxativement les conditions qu'elles requierens pour donner ou enlever un droit qu'elles attachent à ces conditions mêmes. Ainsi, chez les Grecs, telle ou telle qualité étoit nécessaire pour parvenir aux charges publiques, & ces qualités étoient exprimées & comptées par la Loi. Ainsi, chez les Romains, tel ou tel vice rendoient un testament nul, & ces vices étoient exprimés & comptés par la Loi. Ainsi, parmi nous, tel ou tel moyen rendent une donation révocable, & ces moyens sont exprimés & comptés par la Loi. Ainsi nos mariages sont sujets à tels ou tels empêchemens qui défendent de les contracter, ou les déclarent abusifs; & ces empêchemens sont exprimés & comptés par la Loi. Par quelle fatalité, des causes aussi graves, aussi intéressantes que celles qui auroient été nécessaires pour produire ou empêcher le divorce, n'auroient-elles donc pas été exprimées & comptées par la Loi des Juifs? Quoi! cette Loi n'auroit permis le divorce que pour de certaines causes & dans de certaines occasions, & elle auroit passé sous silence ces occasions & ces causes! Est-ce la Loi Juive, cette Loi qui s'adresse à un peuple à qui il falloit tout dire, cette Loi que l'on voit si prévoyante dans les plus petits détails, & si développée dans les circonstances les plus légeres; cette Loi, en un mot, qui est l'ouvrage de Dieu même, qu'il est permis de soupçonner d'une omission aussi dangereuse & aussi funeste?

" Quand Solon permit aux femmes d'Athenes de quitter leurs maris, & aux maris de répudier leurs femmes, il n'exprima aucune cause de répudiation, parce que la volonté de l'une ou de l'autre des parties en formoit seule une suffisante. Mais quand Romulus voulut restreindre cette faculté dans des bornes & à des occasions prescrites, il indiqua lui-même ces occasions & prescrivit ces bornes. Il falloit que la semme, pour être répudiée, eût commis un adultere, préparé du poison, ou falsisié les cless. Quand la Loi des douze Tables étendit ensuite ce pouvoir à d'autres circonstances, c'est par la Loi même que ces circonstances furent tracées. Quand les Eglises Grecques & Protestantes se sont séparées de la croyance catholique sur cette doctrine du divorce, elles ont exprimé la cause qui, selon elles, peut l'autoriser & le permettre. Par-tout, en un mot, où il existe une cause qui détruit un acte, une cause sans laquelle cet acte ne seroit pas détruit, une cause avec lacuelle marche le pouvoir, au de là de laquelle le pouvoir s'arrête, cette cause est de droit & nécessairement exprimée par la Loi, Si la Loi de Moïfe n'a point exprimé de causes particu-lieres au divorce, c'est qu'elle ne l'a point restreint à de certaines causes:

c'est que ces causes ne sont point essentielles au divorce; il peut s'exercer sans elles: la volonté du mari est seule nécessaire, & suffit pour l'opérer.

» S'il eût fallu des causes, il eût falla en même temps des Juges pour en connoître. Car de dire qu'il falloit des causes, mais que le mari seul en restoit le juge, c'est dire, en d'autres termes, qu'il ne falloit pas de causes.

» Un Tribunal eût donc été établi pour savoir quand ces causes se trouvoient réunies, & quand elles étoient suffisantes pour produire leur effet. Mais ce Tribunal où est-il? où en trouvet-on le plus léger vestige? de qui devoit-il être composé? est-ce des Prêtres, des Lévites, des anciens du peuple? Que l'on cite la page des livres saints, où ce Tribunal est ordonné, érigé ou seulement indiqué. Si ce Tribunal, n'existe pas; si, dans toutes les institutions Juives, l'on n'en rencontre pas même l'apparence; si, dans toutes les annales de ce peuple, il n'y a pas d'exemple d'une femme & d'un mari comparoissant an Sanhédrin, l'un pour accuser sa formuse d'êrre dans le . D vi

cas de répudiation, l'autre pour réclamer contre cette accusation intentée contre elle; il n'y avoir donc point de tause à alléguer, point de crime à justilier, point d'instruction judiciaire à subir, point de jugement à obtenir, pour 'avoir le droit d'exercer le divorce.

.» Voyez avec quelle scrupuleuse exactitude Moise établit ailleurs tout ce qui concerne la forme des Tribunaux, & comment il regle la marche des instructions judiciaires. Voyez, pour n'en citer qu'un seul exemple qui peut s'adapter à cette affaire, comment il veur que l'on procede à l'accusation qu'un mani intente à sa semme qu'il prétend n'avoir pas trouvée vierge.

» Au bruit de certe accusation, dit la Loi, le pere & la mete de la fille accourront à son secours, la prendront

avec. eux.

» Et porteront les signes de sa virginité aux anciens de la ville; & le pere leur dira: J'ai marié ma fille avec cet homme, & maintenant, parce qu'il la hair, il lui impute un crime honteux, & dit: Je n'ai point

DE CAUSES CÉLEBRES. 85 trouvé cette fille vierge; mais voilà les signes de la virginité de ma fille: alors ils étendront les vêtemens en présence des anciens.

"Ces preuves faites, les anciens feront saisir & frapper le mari, & le condamneront de plus à payer cent sicles d'argent au pere de la femme, parce qu'il a voulu répandre l'opprobre d'un nom honteux sur une vierge d'Israël; & le mari la gardera pour son épouse, sans qu'il puisse la répudier, pendant tout le temps de sa vie.

" Mais si l'accusation du mari est vrale, & que l'on n'ait point trouvé les preuves de la virginité de la semme, les Juges la feront sortir hors de la maison de son pere, & les habitans de la ville la lapideront & la feront mourir, parce qu'elle a commis un crime en Israël (a).

» Que de soins, que de précautions, que de dérails! Ici tout est réglé, tout est ordonné, tout est prévu. L'accusateur, l'accusée, ses parens, ses désenseurs, les preuves de son innocence,

<sup>(</sup>a) Deut. cap. 22.

les Juges, le jugement qu'ils doivent rendre, rien n'est omis, tout est contenu dans la Loi, & tout doit suivre la marche qu'elle indique. Pourquoi, s'il faut, pour répudier sa femme, des causes, des preuves, une accusation, comme il en faut pour le crime de n'avoir pas porté sa virginité à son époux; pourquoi la forme de cette accusation pour le divorce n'est-elle pas tracée de même que la forme de l'ac-cusation pour la virginité perdue? D'où vient tant de détail sur l'une, & tant de silence sur l'autre? Le Procès du divorce exigeoit cependant, par sa na-ture, d'être traité, par la Loi, de préfé-rence à celui de la virginité. Le divorce devoit être plus commun, s'infplus de personnes, être plus adapté, en un mot, & aux, mœurs & au goût des époux, qu'une accusation capitale, difficile à établir, & qui conduisoit la coupable à la mort. D'où peut venir ce filence de la Loi? N'est-il pas évident qu'il vient de ce que la premiere accusation exigeoit des preuves, une instruction, un jugement, une peine; au lieu que le divorce n'avoit besoin, ni d'inf-

## DE CAUSES CÉLEBRES.

truction, ni de jugement, ni de crime, ni de peine, ni de preuve, mais
ne dépendoit que de la volonté des
mais.... Ils se trompent, dit Grotius,
ceux qui pensent que, pour exercer la
répudiation, il falloit une instruction,

ou une Sentence du Juge.

» Ce n'est pas qu'il n'y ait eu quel-ques opinions rabbiniques, qui aient fondé le divorce sur une action malhonnête de la femme; mais elles ont toujours été combattues avec avantage, & solidement résutées par le trèsgrand nombre des autres Rabbins, & d'un plus grand poids. La dame Sara d'Acosta ne peut l'ignorer; mais elle prend le parti de rejeter tous les fen-timens qui lui sont contraires; & quant à l'Ecole de Schammai qu'elle cite, on lui oppose l'Ecole de Hillel, bien plus fameuse, celle de Maimonide, celle de Bateinora, & celle d'Akiba. Ce font, dit-elle, des Ecoles perni-cieuses, & des Rabbins d'une morale relâchée. N'est-il pas commode d'adopter ainsi tout ce qui lui paroît savorable, & de flétrir, d'un seul mot, tout ce qui lui est contraire? Mais tous ces Rabbins n'ont envisagé le divorce

qu'au for intérieur, & selon le devoir de la conscience; & c'est du for extérieur, de la liberté légale, de la puissance civile, qu'il s'agit ici. Sans doute il n'est pas permis, dans le for intérieur, à un Juif de renvoyer sa femme sans aucune sorte de raison; il peche, il offense Dieu, s'il se livre aux caprices d'un cœur déréglé; & c'est en ce sens que les Prophetes lui ont souvent reproché ses changemens de semme. Mais qu'il ait ou qu'il n'ait pas des motifs suffisans, il n'est tenu de rendre compte à personne, & il a civilement le droit de faire usage du divorce; nulle entrave, nulle prohibition, nullé force n'arrête ses désirs; il jouit de la liberté extérieure & de la puissance de la Loi. Un Chrétien ne peche-t-il pas tous les iours en fermant l'oreille aux cris du malheureux qui l'implore; mais cela em-peche-t-il qu'il n'ait civilement le droit de le renvoyer sans lui rien donner?

Gardons-nous cependant de conclure que le divorce ne pouvoit s'exercer fans péché, & que quiconque le pratiquoit devenoit coupable. Comment peut-on hafarder & foutenir une pareille conséquence? Qui est-ce qui ignore que ce

89

seroit une doctrine impie, d'oser dire que Dieu a pu permettre un usage qui n'auroit été fondé que sur un péché, & qui n'eût pu conduire qu'au péché; quelque condescendance que l'on suppose à l'Etre suprême pour les foiblesses du peuple à qui il traçoit des Loix, jamais cet Etre saint ne se seroit prêté ni par bonté, ni par tolérance, à une action mauvaise; sa nature, son essence même y répugnent; & avoir montré le pouvoir d'où le divorce émane, c'est l'avoir justissé, c'est avoir détruit sans réplique toutes les imputations qu'on s'est permise de lui saire.

doute sur l'existence légale & la liberté indésinie du divorce parmi les Juiss. Sans quitter le texte de la Loi, nous trouverions encore au Deutéronome, chapitre 22, que lorsqu'un homme a abusé, par séduction ou par force, de l'innocence d'une jeune personne non encore mariée, les Juges devant qui l'assaire sera portée, obligeront le séducteur à payer au pere cinquante sicles d'argent, & à épouser la fille. Et cet époux, dit la Loi, ne pourra la répu-

dier dans aucun temps, mais il sera

forcé de la garder toute sa vie.

» Nous trouverions au même chap., Deutéronome 22, un jugement semblable rendu contre le mari dont nous avons déjà cité l'exemple, qui succombe dans l'accufation qu'il avoit intentée contre la virginité de sa femme : Il la gardera pour épouse, dit la Loi, & ne pourra la répudier pendant tout le temps de sa vie. Proscrire le divorce dans ces cas de séduction & de calomnie, n'est-ce pas déclarer ouverrement qu'il étoit autorisé & permis dans les autres circonstances? Car à quoi bon en eût on fait une défense particuliere, s'il eut existé une défense générale! Pourquoi une restriction spéciale dans ces deux cas, si la restriction eût été de droit pour tous les autres, & le pouvoir renfermé en tout temps dans des bornes prescrites & dépendantes du ministere du Juge ?

» Lorsqu'un Israélire allant à la guerre, trouvoit une captive jeune & jolie, il pouvoit, après quelques formalités, la prendre pour sa femme; & lorsqu'elle ne lui plaisoit plus, dit la Loi, il devoit la répudier, la renvoyer libre, & non pas la maltraiter ou la vendre. Ici l'on n'auroit pas même la ressource du saditatem. Si l'épouse ne vous plaît pas, dit le Seigneur, vous la répudierez. Il ne requiert point de motif, il n'exige point de cause, il sussit qu'elle ne plaise pas.

» Si du texte de la Loi on passe enfuite aux Commentateurs & aux Peres de l'Eglise, on peut rassembler une foule d'autorités à l'appui de cette doctrine. Tertullien, au livre de Monogamià, chap. 9, ne fait aucun doute que le divorce des Juifs ne rompît le lien du mariage, autant que la mort de l'un des deux époux. Saint Augustin ; celui de tous les Peres qui est le plus opposé à la dissolubilité du mariage, rend compte de la raison qui a porté Moise à exiger que le divorce se pratiquât par un libelle; c'est afin que l'époux, à la vue de vet écrit, qui alsoit donner à la femme le droit de se remarier, pûr s'appaiser & changer d'idée. Plus loin, en faisant remarquer la différence qu'il y a du mariage des Chrétiens, auquel l'indissolubilité est attachée par la grace & l'effet du Sacrement, avec le mariage des Païens, qui peut

se rompre & se dissoudre par le divorce; il avoue que la même permission a été accordée aux Israélites à cause de la dureré de leur cœur.

» En parcourant les Annales de la Nation Juive, on y trouve non seulement des Juiss qui ont fait usage de cette ressource de la liberté, mais encore des semmes qui, enviantaux homemes ce privilége, usurpoient un droit qui n'étoit pas sait pour elles; & Salomé, sœur d'Hérode; Berenice, sœur d'Agrippa; Herodias, pour épouser un Roi, envoyent le libelle de divorce à leurs maris; par-tout, en un mot, cet usage est existant, reconnu, pratiqué sans réclamation, sans murmure.

» Il est encore une preuve qu'il n'est pas permis de passer sous silence.

» Jesus-Christ fait, dans un de ses

" Jesus-Christ fait, dans un de ses discours, le parallele de la doctrine de Mosse avec celle qu'il vient annoncer aux hommes. Sous l'ancienne Loi, dit ce Sauveur des hommes, il étoit dit: Vous ne tuerez point; mais sous la nouvelle, vous ne vous mettrez point en colere, & vous n'offenserez pas votre frere. Sous l'ancienne Loi, il étoit dit:

mil pour œil, dent pour dent; mais sous la nouvelle, vous devez rendre le bien pour le mal, & ne vous venger des injures que par des bienfaits. Sous l'ancienne Loi, il étoit dit, que celui qui veut renvoyer sa femme lui donne le libelle de divorce; mais sous la nouvelle; renvoyer sa femme est un crime; en épouser une renvoyée, est un adultere.... Voilà donc Jésus Christ qui publie hautement que le divorce a existé sous l'ancienne Loi. Il vient, il est vrai, en proscrire l'usage, rappeler les hommes à une vocation plus sainte, leur prescrire désormais des devoirs plus élevés; mais qui peur ne pas reconnostre dans cette défense du divorce, faite aux Chrétiens, la permission cerraine qui en avoit été accordée aux Juifs?

» Après avoir démontré l'existence du divorce parmi les Juis, il faut à présent, disoit le sieur Peixotto, examiner si la séparation a été permise par

la Loi des Juifs.

» Soit que l'on consulte les Livres de Moise, dépositaires de la Loi du Seigneur; soit que l'on examine les mœurs des Israélites réunis en corps de nation,

ou des Juiss épars & répandus sur la surface de la terre; soit que l'on s'arrête aux opinions même des Rabbins, qui ont ajoute tant de commentaires au texte de la Loi, l'on est convaincu que, dans aucun temps, à aucune époque, sous aucun rapport d'empire ou de captivité, de grace ou de punition, de fidélité ou de désobéissance, les Juiss n'ont ni connu, ni pratiqué, ni admis, ni autorisé entre mari & femme une séparation de corps & de biens. Comment l'auroient-ils souffert, eux qui regardent le célibat comme un outrage fait au Créateur, & une infraction des Loix sacrées de la Nature? Eux qui pensent que ces paroles adressées par le Seigneur à Adam & Eve, crescite & multiplicamini, contiennent un commandement formel, dont nul d'entre eux n'a le droit de se dispenser; eux qui se croient aussi obligés de s'engager dans l'état du mariage, qu'à observer le jour du Sabbat; eux qui tiennent pour principe, que celui qui a atteint lâge de vingt ans sans prendre femme, est censé par cela seul être en état de péché; eux à qui les Rabbins, les Docteurs, les Interpretes de la Loi crient d'une voix impérieuse & uniforme: Malheur à celui qui habite une maison sans femme, il devient homicide, il detruit l'image du premier homme, & il est cause que le Saint-Esprit se retire d'Israël; eux, en un mot, qui regardent l'union conjugale moins comme un doux penchant de la Nature, que comme un devoir indis-pensable de Religion? Comment, avec de tels principes, pourroient-ils ad-mettre ou tolérer une séparation qui éleve une barriere entre l'homme & la femme; une séparation qui isole les époux; une séparation qui les tient éloignés-l'un de l'autre, & qui les renferme chacun à part dans une habitation & sous un toit étranger? Quelle inconséquence, quelle absurdité ne setoit-ce pas de proclamer la nécessité du mariage avec tant de force & d'empire, pour permettre ensuite aux époux d'en arrêrer les effets & d'en retrancher les obligations & les devolrs ? Quoi! ils condamnent un mari qui reste plus de 18 mois éloigné de sa femme, même pour les affaires les plus importantes, & ils permettroient qu'il y eût des époux légalement & à jamais féparés l'un de l'autre? Anathême à quiconque vit séparé de sa femme : anathême à quiconque habite sa maison sans semme. C'est ainsi que s'expriment tous les Rabbins, tous les Docteurs, toutes les Synagogues; & nulle voix de discorde ne s'est élevée jusqu'à présent contre un cri aussi général & aussi respecté.

» A cette force prohibitive des préceptes, que l'on joigne l'autorité des exemples. Car l'on parcourt en vain les Annales entieres de la Nation Juive; l'on se consume inutilement en efforts & en recherches, pour découvrir parmi ce peuple quelques traces de séparation: pas une, pas une seule ne vient se

présenter.

» Et comment, en effet, trouveroit - on des séparations là où l'on rencontre le privilége du divorce? Si ces séparations existent & ne sont que trop communes parmi nous, c'est que, parmi nous, le mariage est indissoluble; c'est qu'il est un contrat auquel nos Loix ont attaché une durée égale à la vie de l'un des deux contractans; c'est qu'il est un Sacrement que son divin Instituteur n'a pas voulu laisser exposé aux vicissitudes & au caprice des passions, & dont il a serré lui-même les nœuds, asin que l'homme ne pût disoudre

DE CAUSES CÉLEBRES. soudre ce que la main de Dieu avoit joint. Lors donc que l'une de ces unions (fondées le plus souvent sur, les viles convenances de l'ambition; de l'orgueil & de l'intérêt; sans aucun égard aux rapports essentiels des goûts, des caracteres & des cœurs ) n'offre à des malheureux époux que le spectacle toujours renaissant d'une humeur incompatible, d'une haine implacable, d'une fureur menaçante, & rénnit aux horreurs du désespoir les outrages, les perfidies, les dangers, les noirceurs de tout espece; alors il faut bien, comme il n'est pas possible de rompre ni de changer cette terrible destinée, ordonner & permettre une séparation devenue nécessaire au repos, à la sûreté, à la vie des époux. Mais une séparation ne seroit elle pas absurde là où le mariage n'est pas indissoluble.? C'est alors le mariage lui-même que l'on sépare. s'il est permis de parler ainsi; c'est son flambeau que l'on éteint dest son joug que l'on secoue, & l'une & l'autre des parties recouvre sa premiere liberté. Aussi voyons-nous les Grecs. les Romains, les Juifs, tous les peu-

ples qui ont connu la Loi du divorce,

Tome XII.

rompre, changer leurs mariages; mais nous n'en voyons aucun en laisser subsister les nœuds, lorsque les époux se quittent, se séparent, & retranchent toute communication de fortune & d'habitation entre eux.

» Autant le divorce est connu dans la législation hébraïque, autant les séparations lui sont donc étrangeres. Maintenant, que l'on apprécie, d'après ces principes incontestables, les deman-

des respectives des Parties.

» Fidele à ses usages, sidele à sa Religion, sidele à sa Loi, le sieur Peixotto n'embrasse, pour échapper à ses chaînes, qu'un moyen connu de ses peres, adopté par eux, employé par eux, & revêtu pour eux du caractere sacré de l'autorité suprême. Si votre semme ne trouve pas grace à vos yeux, a dit la Loi, écrivez un libelle de divorce, remettez le entre ses mains, & renvoyez-la hors de votre maison. Or le sieur meinotto a écrit une lettre de divorce dont voici la teneur: » Cejourd'hui vingt neus Mars, à neus heures du soir, de l'année 1778, en comptant depuis l'époque à laquelle on

## - DE CAUSES CÉLEBRES. 99

a coutume de dater dans ce pays-ci, moi Samuel Peixotto, fils de Jacob Peixotto. noms & surnoms que je sois connu ou que soient connus mes parens, ma maison & celles de mes parens, de ma pro-pre volonté, & sans être aucunement contraint, je vous renvoie & vous répudie, vous qui avez été ti-devant mon épouse, Sara-Mendès d'Acosta, fille de David-Mendès d'Acosta, native de Kingston, Isle de la Jamaïque: quels que soient tous autres noms, surnoms fous lesquels vous puissiez être connue, , vous & vos parens, votre maison & celle de vos parens, des à présent je vous congédie, vous renvoie & vous répudie, afin que vous soyez en votre puissance, que vous ne dépendiez que de vous par la suite, que vous vous mariez à qui bon vous semblera, & que dès aujourd'hui personne n'y forme aucun empêchement en mon nom, qu'il soit permis à qui bon vous semblera de vous épouser. Prenez de ma pare le li-bellede divorce & de répudiation comme un témoignage de votre liberté, & comme un acte de divorcei suivant la

Loi de Moise & des Israélites. Le tout sous les réserves de tous mes autres droits, & sans me désister de mès moyens de nullité contre le mariage sait entre nous. Fait à Paris en ma maison, sise à la Chanssée d'Antin, en présence de Samuel Levi & de Jacob Presbourg, rémoins avec moi soussignés, s'an & jour que dessus. Signé SAMUEL PEIXOTTO, SAMUEL LEVI, JACOB PRESBOURG «. Et cet acte a été remis entre les mains de la dame Sara-Mendès d'Acosta. Le sieur Peixotto a donc suivi sa Loi, il a donc accompli sa Loi, il a donc conformé à sa Loi sa conduire & ses démarches.

Sara-Mendès d'Acosta? Renonçant aux usages de ses peres pour adopter des usages érrangers, elle a réclamé une séparation inconnue dans les mœurs Juives & contraire à la législation d'Israël. Elle a donc soulé aux pieds les devoirs de sa Loi, elle en a transgressé hautement les préceptes; & ne vou-dant ni être ni cesser d'être la femme du sieur Peixotto, elle a encouru l'anarhême lancé contre ceux qui détrui-

DE CAUSES CÉLEBRES. 101 sent l'image du Saint Esprit; elle s'est rendue en un mot parjare à sa Religion,

parjure à sa Nation.

on a prétendu que les formalités exigées pour le divorce n'ont pas toutes été remplies : mais où est la preuve que ces sormalités sont essentielles ? où est la preuve qu'elles ont été omises ; & d'ailleurs qu'importe ? Si cette lettre particuliere n'étoit pas revêtue de toutes les qualités nécessaires, le sieur Peixotto seroit tenu d'en donner une aurre; mais il ne seroit pas

pour cela déchu de son, droit.

Laissons les ennemis du sient Peixotto (disoit son Désinseur), armer
contre lui, à force d'intrigues, d'argent
& de calomnies, le fanatisme de quelques Juiss, dont ils ont acheté les misérables suffrages: laissons-les publier,
pour essayer de le rendre suspect à sa
l'ation, qu'il n'a donné le divorce à sa
femme que pour changer de Religion
& épouser ensuite une Chrétienne.
Qu'importent ces clameus audacieuser de la haine & de l'imposture? Les
ennemis du sieur Peixotto ont beau
s'étayer d'une décision & d'un anathème ridicule qu'ils ont sair rendre

contre le sieur Peixotto par un Rabbin nommé Haim Joseph Azulai, & dont ils n'ont pas craint de se reconnoître & de se nommer pour les auteurs & les instigateurs. Mais qu'elle autorité ces particuliers ont-ils donc pour condamner la conduite du sieur Peixotto?

» Quoique l'anathême du Rabbin Haïm-Joseph Azulai ne fasse absolument rien au fond de la Cause, ce Rabbin permettra de lui demander où il a vu que le divorce fût défendu par les institutions de la Nation Juive! Où donc cette défense se trouve-t-elle? Cela est clairement expliqué, dit-il, dans la Bible, la Mishna, le Talmud & nos Casuistes. Voilà qui est bientôt dit; mais, ô Haïm-Joseph Azulai, soyez un peu moins laconique! citez-nous le volume, le livre, le chapitre, la page où cela est défendu si clairement. Nous avons lu la Bible tout comme vous; & loin d'y découvrir les traces de cette défense imaginaire, nous y avons vu les preuves les plus incontestables de la permission qui en a ésé accordée à la Nation Juive.

» Quant à la Mishna, cet ouvrage, fort considéré parmi les Juis, a été DE CAUSES CÉLEBRES. 101

traduit en latin, & se trouve à la Bibliotheque du Roi. Chacun peut aller l'y consulter; & loin que le divorce y soit désendu, il yest, au livre lebamoth, chap. 14, supposé existant, au-

torilé & permis.

"Le Talmud est un commentaire de la Mishna, en 24 vol. in-folio; & sans les lire, on peut assurer que, loin que le Talmud soit contraire au divorce, il y est expressément savorable; 1°. parce que le commentaire doit être conforme au texte, & que la Mishna lui est savorable : 2°. parce que le Talmud offre des décisions précises de la faculté du divorce, & que dans le Gittin, sol. 55, il est dit en propres termes, que le mari peut renvoyer sa semme sans son consentement.

» Saül Levi, Rabbin de la Haye, dans sa réponse au mémoire qui lui a tré présenté, décide netrement que, puisque la dame Peixotto demande sa séparation de corps & de biens en Justice, le mari peut la répudier par sorce, en lui donnant sa dot, & en épouser une autre; & ce n'est pas sur un pareil cas, ajoute t-il, que le Rabbin Guer-son a prononcé son anathème.

» Ezéchiel Landé, grand Rabbin de Prague, consulté sur la même question, ne fait aucune difficulté de déclarer que, selon la Loi, toutes les prétentions de la dame Peixotto ne valent rien; que cette dame, qui demande sa séparation de son mari, & qui veut cependant le tenir lié toute sa vie, est bien mal fondée; que c'est une femme rebelle, dont la Sentence est expliquée dans le livre Choulchan Arousels, ch. 154; & après une assez longue dissertation sur les précautions qu'il croit devoir être prises, & sur les formalités à remplir avant de lui donner l'écrit du divorce, il termine ainsi: o Quoi qu'il en soit, depuis sa de-» mande en séparation, le mari n'est » plus obligé de lui rien donner pour » sa nourriture & ses autres besoins, » parce qu'elle est rebelle, & qu'elle » ne veut ni accepter le divorce ni de » meurer avec lui «.

» La même décision & les mêmes principes sont établis par Wolff-Samuel Levi, Rabbin provincial de Burgau. Egalement consulté sur le cas où se trouve la dame Sara-Mendès d'Acosta, ce Rabbin prétend qu'on agiroit conDE CAUSES CÉLEBRES. 105 tre la Religion Juive, en demandant à un Tribunal Chrétien, & felon. l'ufage des Chrétiens, une séparation de table & de lit, & en requérant qu'il ne sût plus permis à son mari de se remarier, puisque, selon le sens de la Religion Juive, sondé dans les livres de Moïse, il n'est pas permis à un homme de garder le célibat.

» Il ajoute en conséquence, qu'il est entiérement conforme à la Religion Juive de donner à la femme, selon l'exemple de Maimonides & des autres Rabbins célebres, une lettre de

divorce.

» Enfin il décide, d'après plusieurs Auteurs Juiss qu'il cite, que le mari, vu l'opiniarreté de la femme envers lui, & l'offense à l'égard de son mari, est en droit de donner à la femme une lettre de divorce, qu'elle est obligée de recevoir; & en cas de resus, le mari, accompagné de deux rémoins impartiaux, doit entrer dans la chambre de sa femme, & lui jeter, selon les formalités usitées, la lettre de divorce. Il ajoute en sinissant, que la femme ne doit pas accepter la lettre de

divorce d'un Tribunal Chrétien, mais

de son propre mari.

» Ce même Rabbin, dans une autre consultation donnée sur le même fait, décide que les deux époux Juiss peuvent être séparés selon les Loix de seur Nation, sans aucun égard aux désaites & protestations de la semme Juive.

» Ainsi l'eussent prononcé les Rabbins eux-mêmes, que la dame Sara-Mendès a cités, si elle ne les eut trompés par un faux expofé. Ainsi le prononcera quiconque, n'examinant que les institutions de la Loi de Moise, en fera la juste application aux circonstances où se trouvent la dame Sara & le seur Peixotto. La séparation, dans cette Loi, est inconnue, réprouvée, proscrite. Le divorce, dans certe Loi, est connu, pratiqué, permis. C'est donc la prétention du sieur Peixotto qu'il faut admettre. & celle de sa femme qu'il faut rejeter, si l'on s'en tient au code de cerre légissation hébraïque. Mais est ce d'après ces Loix; ou selon les Loix des François, qu'il faut juger les Juifs existans en France?

» Jusqu'à ce moment les livres de

DE CAUSES CÉLEBRES? la Loi nous ont été-jouverts, & nous y avons puifé nos observations & nos preuves. Maintenantils se ferment, & la question qui nous reste à discuter n'a point été résolue par eux. Cherchons donc ailleurs des autorités & des principes. Voyons ce que l'humanité & la Religion nous prescrivent envers les Juiss existans parmi nous; fçachons ce que l'autorité de nos Rois & la Jurisprudence de nos Tri-bunaux ont déjà prononcé à leur égard; examinons enfin s'il y auroir, comme on le prétend, les plus grands inconvéniens à permettre qu'ils sussent jugés d'après leurs Loix, & non pas suivant les nôtres.

Mais, avant tout, ne peut-on pas demander à la dame Sara-Mendès d'A-costa, comment elle ne rougit pas de disputer à la Nation Juive les privilèges de les droits que les sieur Peixotto réclame pour elle? Qui est-elle donc, pour se charger de cette odieuse contestation? N'est-elle pas Juive elle-mème? N'est-elle pas née de parens Juiss? Ne profesé-t-elle plus la Religion des Juiss? Qu'un François-resultat d'ême jugé par les Loix du peuple Hébreu; E vi

qu'il s'indignat qu'à la législation de sa Patrie, l'on voulût substituer une législation étrangere; qu'il rejetat les décisions d'un code qui n'est pas le sien, on concevroit ses répugnances, & on approuveroit ses refus. Mais que ce soit une Juive qui, à la place des. usages & des Loix Judaïques qu'elle fuit , & auxquelles elle est attachée, réclame des Loix & des usages qu'elle réprouve & proscrit dans son cœur, c'est le comble de l'inconséquence. Que la dame Sara-Mendès d'Acosta tombe aux pieds de la croix, pour y rendre hommage à la divinité de Jésus-Christ; qu'elle devienne Chrésienne & Françoise; puis elle viendra alors implorer les Loix du Christianisme & de la France. Mais à quel titre, tant qu'elle ne s'offre à nos regards que comme étrangere & ennemie du nom Chrétien, ose t-elle invoquer des Loix qui ne sont pas saites pour elle? C'est les outrager que de les revendiquer sans s'y soumettre.

» Ce n'est donc pas à la dame Sara Mendès d'Acosta que nons avons à répondre sur cette question. Elle est Juive, sela suffix. C'est d'après les Loix des Juis qu'elle doit demander elle-même d'être jugée; & toute réculation de ces Loiz est, de sa part, une insidélité & une persidie. Mais c'est pour le Public honnête & impartial; c'est pour les Magistrats chargés de la décision de cette Cause, qu'il importe d'établir quelques principes simples, incontestables, qui pourront peut-être servir à la résoudre.

Lo. Que sont les Juiss parmi nous? Voyez ce peuple autrefois chéri de Dieu, & l'objet de toutes ses complaisances, environné si long-temps de tout l'éclat de la puissance suprême, traversant les slots suspendus d'une mer qui engloutit ses ennemis, arrêtant le Soleil dans sa course, nourri, s'il est permis de parler ainsi, de prodiges & de miracles; voyez-le maintenant fans autel, fans chef, fans patrie, membre d'une cité détruite, secrateur d'un culte qui n'est plus, traîner, errant, dispersé en tous lieux, sa déplorable existence, & couvrir de ses triftes débris l'un & l'autre hémisphere. Par-tout il porte ses mœurs, ses usages & ses Loix, que les mœurs, les usages, les Loix oppostes & contraires des Nations au milieu desquelles il vir, n'ont ni pu alterer,

ni lui faire perdre. A Londres, il n'est point Anglois; il n'est point Hollandois à la Haye ou Amsterdam; à Rome, il n'est pas Romain; à Constantinople, il n'est point Musulman; à Paris, à Bordeaux, à Metz, à Strasbourg, il n'est pas François; par tont il est Juif; par-tout il n'est que Juif; par-tout il suit les usages & les Loix des Juiss. " Le Dieu d'Abraham, dit l'éloquent Evêque de Meaux, a trouvé un moyen, dont il n'y a dans le mende que ce seul exemple, de conserver les Juiss hors de leur pays, & dans leur ruine, plus long-temps même que les peuples qui les ont vaincus. On ne voit plus aucun reste des anciens Assyriens, in des anciens Medes, ni des anciens Perses, ni des anciens Grecs, ni même des anciens Romains. La trace s'en est perdue, & ils fe sont confondus avec, d'autres peuples. Les Juifs, qui ont été la proje de ces anciennes Narions . fi célebres dans les, Histoires, leur ont furvécu; & Dieu, en les confervant, nous tient en attente de ce qu'il veue faire encore des malheureux reftes d'un peuple autresois si savorisé ". Faudrat-il donc proubler ces, décrets, admira

bles de la Providence? Faudra til, au mépris des droits de l'humaniré & de la Religion, arracher au reste épars de ce peup malheureux, la liberté de fuivre ses Loix, de conserver ses mœurs. de pratiquer ses usages? Faudra-til, en un mot, les forcet de n'être plus Juiss? Car enfin il n'est pas de milieu: ou il faut qu'ils n'aient plus la liberté d'être Juiss au milieu de nous, ou ilfaut qu'ils jouissent, au milieu de nous, du pouvoir de fuivre les Loiz des Juifs. Que seroit-ce en effet que sette liberté chimérique que nous leur aurions accordée d'être membres d'une Religion que nous ne leur laisserions ni la liberté de suivre, ni le droit de pratiquer? " Vous ( disoit le Défenseur du sieur Peixotto), vous, qui voulez leur enlever cette liberté & ce droit, rallumez donc les flambeaux funebres de la féroce Inquisition; rendez au Fanatisme ardent son poignard enfanglanté; dites, dites à ces malheu-teux: Soyez Chrétiens, ou bien les flammes vont vous engloutir, ou bien le fer va déchirer vos entrailles; osez souiller de ces atrocités la Religione kinre du Dieu de charité & de paix ;

que la Nature & l'humanité frémissent encore d'horreur... Mais plurôt, dé-tournons les yeux de ces terribles images; laissons, laissons les Juiss exister en paix au milieu de nous; ne sont-ils pas nos prédécesseurs dans les promesses d'Israël? Ne sont-ils pas nos freres? Ne sont-ils pas des hommes? Dissipons les ténebres de leur mes? Dissipons les ténebres de leur esprit; sorçons l'endurcissement de leur cœur par la pureté de nos mœurs & l'éclat de nos vertus; mais ne nous rendons ni leurs perfécuteurs, ni les exécuteurs d'une vengeance qui ne nous est pas consée «. Vous avez tort, écrivoir un grand Pape à Paschale, Evêque de Naples, » vous avez tort de soussir la persécution contre les Juis; espérons-nous, en empêchant leurs cérémonies, les gagner à notre soi? Provoquons-les de raisons & de douceur; saisons qu'ils veuillent nous douceur; faisons qu'ils veurlent nous suivre, & qu'ils ne nous suient pas; qu'ils soient parmi nous sans inquié-tude; qu'ils célebrent seurs solennités; & n'employons, pour les ramener, que les avertissemens & les conseils, qui, avec l'aide de Dieu, auront plus de puissance que n'en ont eu les per? sécutions «....

## DE CAUSES CÉLEBRES. 113

- » L'humaniré & la Religion proscrivent donc de concert toute persecution & toute violence envers les Juifs. Mais s'il faut leur permettre de rester Juifs, il faut donc aussi leur permettre de vivre selon les Loix & les usages des Juiss; car, encore une sois, il seroit inconséquent & absurde de les souffrir, de les admettre dans un Etat, de les y reconnoître pour Juis, sans qu'ils pussent en remplir les devoirs & en observer les usages. Ne seroit-ce pas en même temps vouloir & ne vouloir pas; détruire d'une main & édifier de l'autre, que de permettre leur existence sous un titre, & de leur interdire ce qui forme & constitue ce titre?
- vernement François a-t-il reçu les Juiss? Sans remonter aux premiers siecles de la Monarchie, ou jusque dans les ténebres qui nous dérobent ces époques reculées, on les voit victimes d'une inconstance perpétuelle, existant en paix sous les premiers regnes, chassés ensuire par Dagobert, rappelés par Charles le Chauve, chassés de nouveau par Philippe premier, tolérés dans les

regnes suivans, rechasses encore par Philippe-Auguste, reçus & admis, avec précaution, par Saint-Louis, par Philippe le Hardi, jusqu'à ce que de nouvelles persécutions seur eussent préparé de nouveaux retours: passons tout à coup à la revolution arrivée dans seur état sur

la fin du quinzieme siecle.

» Parmi les Juifs, il en est de connus sous le nom de Juiss Portugais, qui prétendent descendre d'anciennes milles de la Tribu de Juda, & avoir été transportés en Europe, lors de la captivité de Babylone, c'est-à-dire, près de six cents ans avant Jesus-Christ. Quoi qu'il en soit de la fausseté ou dela vérité de cette origine, il est certain que ces Juiss, habitant les Espagnes de temps immémorial, y jouissoient, au quinzieme siecle, des titres & priviléges, les plus distingués. Leur crédit & leur faveur augmentant encore avec leurs richesses, quelques Grands de la Cour, & l'Inquisition sur-tout, en conçurent de la jalousie & de la baine. La Reine Isabelle (a) forma le projet le plus fu-

<sup>(</sup>a) Cette Princesse, ajoute l'Historien, vouloit éviter, par cette expulsion, les

neste contre ce peuple malheureux; & ses instances parvinrent à arracher au Roi Ferdinand, contre l'avis & malgré les réclamations du Conseil, l'ordre de la proscription & du bannissement le plus irrévocable. Chassés, proscrits, livrés aux horreurs du désespoir, ces infortunés se résugierent où ils purent, les uns en Italie, les autres en Allemagne, les autres en Angleterre; & le plus grand nombre vint implorer en France l'humanité d'un peuple assable & sensible, & les douceurs d'un Gouvernement généreux & juste.

» Leur espoir ne sut point déçu. Henri II régnoit alors; il les accueillit avec bonté, & leur accorda des Lettres. Patentes, qui leur permirent d'entrer dans le Royaume, d'en sortir, d'aller & venir sans aucun trouble ni empêchement. Cet exemple a été suivi par les successeurs de Henri, & de regne en regne, ces Lettres Patentes

alliances trop frequentes des familles Juives avec la premiere Noblesse de son Royaume, dans la crainte sans doute qu'ensin les principaux Seigneurs ne se sissent Juis, et que cette Religion ne devint la dominante.

ont été renouvellées, avec l'extersion de pouvoir vivre selon leurs usages, & désense de les y troubler, tant en jugement que dehors. Ensing le. Monarque qui fait anjourd'hui le bonheur de la France, les a consirmés dans leurs priviléges dès les premieres années de son regne, & leur a accordé de nouvelles Lettres Patentes, au mois de Juin 1776.

Voilà donc l'état des Juiss en France autorisé & permis. C'est la Loi, ce sont les usages des Juiss qu'il leur est libre de pratiquer; c'est cette Loi, ce sont ces usages qui reglent leur conduite, & qui doivent régler aussi les décisions & les jugemens qui se ren-

dent entre eux.

» Ces principes sont incontestables & de la plus grande clarté. Sans doute il étoit permis au Gouvernement de me les recevoir que sous telle ou telle modification qu'il auroit été maître de leur imposet. Vous me demandez un asile, leur auroit-il dit, je veux bien vous l'accorder, à condition que vous retrancherez telle ou telle de vos Loix, que vous supprimerez tel ou tel de vos usages qui offenseroient mes sujets &

troubleroient mes Etats. Je dois respecter vos malheurs; mais je dois aussi veiller à ma sûreté. Ce n'est point par haine contre vous, mais par prudence pour moi, que j'exige telle on telle renonciation de votre part. Si les Juiss n'eussent pas voulu se soumettre à ces conditions, ils auroient porté dans des climats plus faciles, leur commerce & leurs richesses; & s'ils s'y étoient soumis, ce sont ces mêmes conditions qu'il faudroit les obliger d'accomplir, c'est d'apprès elles qu'il faudroit ses juger aujourd'hui.

" Mais rien de tout cela n'est arrivé. Les Juiss se sont présentés; on les a reçus, admis tels qu'ils étoient, sans condition, sans modification, sans ré-

serve aucune.

"Il est juste, a-t-on dit, de laisser aux Juiss la liberté de pratiquer leurs Loix, & de suivre leurs usages en tout ce qui est de nécessité & de précepte. Aimis l'abservation du Sabbat, l'abstinence des viandes désendues, & autres devoirs de Religion, ne peuvent leur être interdits. Mais il est juste aussi de ne point étendre cette liberté aux priviléges que la condescendance du

Législateur a cru devoir leur accesder, & à tout ce qui n'est pour eux que de pure tolérance civile. Or le divorce est de cette nature. Il n'est point ordonné, il n'est pas même permis; il n'est que toléré par la Loi; & les motifs qui l'ont fait tolérer, n'existant plus, il est juste de leur en interdire aujourd'hui la pratique & l'usage.

» Mais cette distinction n'est solide

ni dans le droit, ni dans le fait.

té ni permis, ni autorifé, mais seulement roléré par la Loi. On ne conçoit même pas trop ce que c'est que d'être toléré par la Loi; car ces mots, Loi & Tolérance, impliquent contradiction dans les termes. La Loi est l'émanation de la volonté suprême, revêtue des formes prescrites, & promulguées selon la constitution de l'Etat.

» Pour remplir cette volonté, pour y foumettre ceux que l'amour du devoir n'y porte pas, il faut une force & un

pouvoir agissans.

» Chaque Gouvernement a donc nécessairement deux pouvoirs; celui que prescrit & celui qui exécute : l'un est la DE CAUSES CÉLEBRES. 119

agissante.

Mais quelquefois la volonté enfeignante n'est point adaptée aux temps, aux lieux, aux circonstances; & les mœurs, les préjugés, les opinions publiques y répugnent trop ouvertement, pour qu'elle puisse être exécutée.

» Que fait alors la volonté agiffante? Elle dissimule, détourne les

yeux & se tait.

» De cette apathie réfléchie, de cette négligence volontaire du pouvoir, résulte la tolérance; c'est à dire que ce que la Loi ordonne ou désend, le pouvoir ne le fait ni exécuter ni punir.

» La tolérance est donc toujours dans les mœurs & jamais dans la

Loi.

» La Loi, par elle-même, ou défend, ou permet; c'est la force chargée de veiller au maintien de la Loi qui tolere.

» Parmi nous les Loix ont proscrit le duel; mais nos préjugés en ont établi la rolérance. Chez tous les peuples de l'Europe, la prostitution est désesse due par la Loi; mais le luxe, l'oisiveté, la perversité des grandes villes en ont introduit l'infamie & la tolérance dans quelques capitales. Oseroit-on dire pour cela qu'il y a des Loix qui tolerent la prostitution & le duel? Non, les Loix désendent ces crimes; mais ces Loix ne sont pas exécutées; mais leur volonté n'est pas remplie, & c'est cette non-exécution qui forme la tolérance. Loin donc que la tolérance résulte de la Loi, elle est toujours contre la Loi.

» Sans doute que le divorce n'étoit pas ordonné aux Juifs; sans doute qu'il ne leur étoit pas prescrit de renvoyet leurs femmes au bout d'un certain temps; mais à moins d'un commandement formel, la Loi ne pouvoit rien faire de plus pour le divorce. Sa permission étoit expresse: chaque foisqu'une semme n'offroit aux sens & au cœur de son époux que des sujets de haine ou de dégoût, il pouvoit la renvoyer; & cette permission pleine, entiere, résultant de la Loi, n'étoit donc pas, encore une sois, une simple to-lérance,

DE CAUSES DÉDEBRES.

létance, puisque la tolérance ne vient jamais de la Loi, & ne peur être que

l'effer des moeurs. a rengent de - » 2°. Mais tout en fle prêtant à cette distinction chimérique, nout en supposant que le divorce n'a été que toléré, pourquoi faudroit - il interdire aux Juiss l'usage de cette tolérance, que le Seigneur n'a pas cru devoir leur gefuser? Est-ce à nous à être plus séveres que Dieu lui-même? Est-ce à nous à mettre des bornes à sa condes-

cendance?

» 3°. Les Loix, toujours occupées du bonheur des citoyens, ont réglé la forme des engagemens qu'ils contractenr. Plus ils importent à la tranquillité & au bonheur de la vie, plus elles ont pris de précautions & de suins pour en lassurer l'exilbence & la solidité. Le mariage, par exemple, pour ne citer que ce seul trait, est assujetti, & comme contrat, & comme Sacrement à une foule ide formalités nécessaires & à des conditions indispensables ; sans lesquelles : ni la contrat mi le Sattement nelpeuvent auoit lied. Hiel inusile d'énchance of l'énut mérarion; personde, parmitimous, ne

les ignore. Mais les Juis ne lont foumis à aucune de ces formalités; ils ne requierent point le consentement de deurs pere merea ils he fone ni publications de bans , ni notification de mariage quelconque; ils se passent de la présence nécessaire d'un Ministre de la Religion ; ils éponsent leur niece; c'est même pour eux un acte saint; ils se marient dans quel pays, dans quelle Synagogue, à quel âge il leur plast; s'ils font un contrat de mariage, un acte de célébration, ils n'ont que deux témoins, & cela leur suffit; enfin, avec un simple anneau qu'ils mettent au doigt de la femme qu'ils ont choisie, en lui disant, Je vous épouse selon la Loi de Moise, les voils bien & légitimement mariés. Or ces mariages, à nos yeux & d'après nos Loix, sons évidenment & absolument mis : copendant on les laisse subsister, on les maintient, on les garantit; & jamais l'œil sévere du Ministère public, ni la police des Tribunaux, n'ont troublé ces unions nulles, illégiaimes pour tous poure; mais bonnes & factées pour les Juis. Pourquoi? Parce que les Juis font formis à lours Lois, & ont la liDE CAUSES CÉLÈBRES. PEF berté de les suivre, & ne sont pas sujets aux nôtres, ni obligés de s'y conformer «.

" Il n'est pas ( disoit le Désenseur du fieur Peixotto) un bon François, pas un Magistrat éclairé, qui ne gemissent de voir les mariages des Protestans, stappes encore d'anathême & de nullicé, parce qu'ils ne sont pas conformes aux Loix & aux usages des Catholiques. Cependant les mariages des Protestans sont plus rapprochés de nos mœurs, que ne le sont les mariages des Juiss. Pourquoi donc sons-ils nuls? C'est que l'on a voulu foumerre les Protestans à être jugés par nos Loix; c'est que l'on a suggéré à la vieillesse d'un grand Roi ce moyen de destruction, comme un moyen de salut & de paix, au lieu que l'en n'a soumis les Juifs à rien; au lieu qu'ils le gouvernent, qu'ils vivent & qu'ils sont jugés d'après leurs usages & selon leurs Loix.

De raisonnement seul est décisif & convaincant; n'allons pas chercher à Bordeaux, à Merz, à Colmar, des monument de cetre Jurisprudence jour-maliers, qui s'étend sur les Juiss & Colman, qui s'étend s'étend sur les Juiss & Colman, qui s'étend s'étend

## Уж. этт«Сноіх

me se puise que dans leur code, tenonsnous-en à ce qui se passe sous nos yeux. C'est sous nos yeux que les mariages des Juiss, quoique nuls selon nos Loix, subsistent & se maintiennent sans réclamation; c'est d'après la solidiré qu'ils ont prise dans leurs Loix, que nous éloignons la nullité dont les nôtres les ont frappées: c'est donc d'après, leurs Loix que nous les jugeons,

& non pas d'après les nôtres.

" » Mais si nous leur permettons de contracter leurs mariage selon leurs principes, par quelle étrange contradiction ne leur permettrions-nous pas qu'si de les rompre suivant ces mêmes principes? Quoi! ces mariages seroient Imis dans l'origine, & deviendroient François pour l'indissolubilité? On les soumettroit, sur un point seul, à des Lois qu'ils ne servient pas tenus d'accomplir fur legautres points ? On pourroit diviser ces Loix, & dire aux Juifs: Transgressez-les quand il s'agit de vous engager, mais observez-les quand il s'agit de vous dégager? Ou asservissez les mariages Juifs aux Loix de la France, rompez, brilez, anéantillez-les, quand ils n'y sont pas conformes; ou bien

DE CAUSES CÉLÉBRES. 125 laissez à la main qui les atunis, le pouvoir de les changer & de les dissoudre.

» Quand le fieur Peixotto a comis paru au Parlement de Paris pour " établir la nullité de son mariage; quand il a présenté ce monument de la surprise & de l'erreur comme l'effer de la fraude & de la perfidie qui asoient été commises envers lui; quand il la dit à ses Juges : Je n'avois que dixe neuf ans lorlqu'un traître m'a enlace malgré moi de de nœud abhorré; j'étois à Londres loin de ma patrie, sans ap2 pui, sans conseil; pe n'ai rempli aucune des formalires que wos Loix prefcrivent; ma mere n'a point été corisultée; mon mariage est plein d'irrégu-larités.... Qu'a répondu la dame Sara-Mendès d'Acosta? Qu'importent les Loix de France, a-t-elle dit alors !ins pensez-vous de réclamer des Loix qui ne sont faites ni pour vous ni pour moi? C'est à Londres & non passeri France que nous avons été mariés; vous êtes Juif, & moi Juive; c'est la Loi des Juifs qui a présidé à nos engages mens, c'est donc la Loi des Juis qui . Fiii : : I k

doit les maintenir; & aux yeux de cette Loi, notre mariage est légitime... La dame Sara avoit raison, & le sieur Peixotto donna sur le champ le désistement de sa demande en nullité. Mais aujourd'hui quelle différence de langage! ce sont les Loix de la France que réclame la dame Sara; ce sont elles qu'elle invoque pour proscrire le divorce judaïque; c'est à elles qu'elle a recours pour maintenir son mariage; c'est d'à près elles qu'elle veux être jugée.... Etrange contradiction ! N'est-ce donc plus à Londres qu'a été mariée la dame Sara? N'est-elle donc plus Juive? N'estce donc plus la Loi des Juifs qui a présidé à ses engagemens? N'est-ce donc plus felon les usages de la Loi Juive qu'il faut en juger la légitimité?.... Ainsi la passion & l'injustice changent. su gré de leur intérêt, de sentiment & de langage : mais pense-t-on faire adopter aux Magistrats ces vicissitudes humiliantes & ces contradictiont honneuses?

environneroient les familles Juives, si aux Loix, aux usages qu'ils ont appris à suivre dès leur enfance, l'on alloit

## de Causes célebres.

substituer des Loix & des usages qui, annullant ce qu'ils regardent comme légitime, légitimant ce qu'ils repardent comme nul, bouleverseroient tout à coup leurs engagemens, leurs conventions, & changeroient en des sours affreux ces jours de paix qu'ils coulent au milieu de nous? Laissons leurs mariages se former par leurs Loix; laissons les se dissoudre suivant leurs Loix, & que leurs Loix, d'après lesquelles il leur est permis d'exister & de vivre en France, soient aussi les Loix d'après lesquelles ils soient jugés en France.

» 3°. Quelques inconvéniens que l'on veuille nous faire craindre de cette liberté accordée aux Juifs, il n'en peut résulter aucun. Ni la Religion, ni les mœurs, ni l'Etat, ni les particuliers ne peuvent en être of-

fenles.

» 1°. Si vous croyez que la Religion doit réprimer l'exercice du divorce, il saux donc aussi qu'elle réprime tout ce qui est de la Loi Judaique; car le divorce n'est pas plus contraire à la Re-ligion, que ne l'est la circoncision, le F iv

## 128 💛 Сноч 🖈

sabbat, la Pâque des pains azymes, & les autres institutions des Juifs. Cependant vous souffrez que les Juiss pratiquent la circoncision au lieu de faire baptiser leurs enfans; vous souffrez que les Juiss observent le sabbat & travaillent le Dimanche; vous souffrez que les Juifs célebrent leur Pâque & dédaignent la nôtre; vous souffrez que les Juifs tiennent encore un culte aboli, & rejettent notre auguste sacrifice: pourquoi le divorce seroit-il seul etclu de cette tolérance générale que vous leur accordez? Chassez, bannissez les Juifs, détruisez tout ce qui est en eux contraire à la Religion; ou bien, si vous les supportez en un point, supportez-les en tous; car la Religion ne connoît ni choix ni acception de personne, elle condamne tout, ou elle permet tout également.

» Mais connoissez mieux cette Religion sainte que vous professez. Elle réprouve, il est vrai, elle condamne les usages des Juiss; mais pleine de douceur & de condescendance, ennemie du trouble, de l'injustice & de la persécution, elle ne sait que prier DE CAUSES CÉLEBRES. 1297
pour ses ennemis, & laisse à Dieu seul

pour les ennemis, & laille à Dieu leul à exercer ses miséricordes ou ses ven-

geances.

" A Rome, le centre de la Catholicité, où les intérêts politiques se confondent avec les droits de la Religion ? où c'est une Loi de l'Etat de proscrire tout ce qui n'est pas catholiques st'où font bannis toutes les fectes, toutes les hérésies, tous les schismes yoù l'Inquisition est établie & exerce son pouvoir, les Juifs sont soufferts, pratiquent ouvertement leurs Loix, fuivent sans restriction leurs usages, & le divorces qu'ils y exercent publiquement n'est. frappé ni par le Souverain Pontife, ni par l'Inquisition même, d'aucune sorte d'anathême ni d'interdiction civile.

» Voudrions-nous être plus chréstiens que le Souverain Pontife luis même, ou nos Tribunaux seroient-ikst plus séveres que ceux de l'Inquisition? En quoi la Religion soussiriroit-elle dur divorce que les Juiss pratiqueront à Metz, à Bordeaux, à Paris, plus qu'este ne soussire de ceux que les Juiss pratiquent à Naples & à Rome? La Requigion n'est-elle pas la même dans tous

les pays, dans tous les climats; & ce qu'elle ne défend pas en Italie le défendroit-elle en France?

Mais les mœurs! les mœurs, s'écrie-t-on! mais l'exemple scandaleux du divorge! mais la décence publique!

du divorce! mais la décence publique! » Sans doute il y faut songer. Sans doute que si quelque hardi novateur, tout hérissé de sophismes & de paradoxes, veneit nous inviter au divorce, nous en proner les donceurs & les avantages, & nous exhorter à délivrer nos mariages de la chaîne indissoluble qui les attache; les mœurs, l'exemple, la décence publique, exigeroient alors que l'on s'opposat à la publication d'une doctrine aussi funeste & aussi scandaleuse. Mais où sera le scandale. où sera l'indécence, où sera la corruption des mours, quand une poignée de Juifs, que nous avons eu la générofité d'admettre au milieu de nous, pourront y pratiques un divorce permis pas leurs Loix & conforme à leurs usages? En quoi nos mœurs seront-elles effensées, parce que les mours des Juifs ne ressembleront pas aux nôtres ? Quelle puérilité de craindre que la contagion de ces exemples ne nous séduise !.....

Qu'y a-t-il dong de commun entre nos mariages & ceux des Juifs? Chez eux le mariage est-il un contrat aussi solenpel, aussi dépendant des formes légales, aussi subgrdonné à la volonté des peres & des meres, qu'il l'est parmi nous? Chez eux le mariage est-il un acte de Religion, une cérémonie sainte, un Sacrement auguste? Qu'y a-t-il entre eux & nous, entre leurs unions palfageres & nos mariages permanens? Voit on que la maniere plus facile dont ils les contractent, nous léduise & nous entraîne? Voit-on que, parce qu'ils ne dépendent que d'eux seuls pour en ferrer les nauds, nous cherchions à nous soustraire à l'autorité paternelle? Voit-on que, parce qu'ils peuvent s'en-gager dans tel pays, à tel âge qu'ils veulent, nous abandonnions nos foyers, nos paroisses, & renoncions à la présence nécessaire de notre propre Pasteur? Vois on que, parce qu'ils époufent la veuve de leur frere, même quand ils sont déjà mariés, nous épousions plus d'une femme ou nos belles-sœurs? Eh! ne faisens pas cette injure aux Chrétiens. Ils savent que leur Loi est bien différente de la Loi Juive; ils savens

que leur Sacrement de mariage est d'une nature à laquelle ne peut être comparé le lien purement civil des Juiss; ils savent que l'état de la Nation Juive-exigeoit des ménagemens & des responses que la persection à laquelle its sont appelés, ne peut comporter & permettre; ils savent que les jours de ténebres, d'ombres & de sigures sont passés, & ils verront sans scandale & sans envie, les Juiss se marier selon leurs rits, répudier leurs femmes selon leurs rits, comme ils les voient prariquer la circoncision selon leurs rits, célébrer leur Pâque selon leurs rits, & attendre encore le Messie que nous adorons.

» Mais le divorce est inique, il est arroce, il est barbare. Il livre sans défense le soible aux coups du plus sort; il asservit une malheureuse victime aux injustes caprices d'un tyran; il déshonore une semme qu'il place au rang des concubines; slétrit des ensans innocens qu'il met au nombre des bâtards; il produit tous les maux....

» Le divorce sera tout ce qu'il vous plaira, ce n'est pas à nous à le justifier; mais ensin, tel qu'il est, il est la

DE CAUSES CÉLEBRES. Loi, l'usage, le privilège, le dreit des Juiss. Faites donc le procès à leur Légillareur, appelez le inhumain, barbare, injuste.... ou plutôt frémissez de cette accusarion que vous intentez à l'Erre suprême. Qui vous a dir que le divorce flit injuste & barbate pour la Nation à qui il a été donné?" Il le seroir pous vous; mais l'étoit-il donc pour elle? Aimeriez-vous mieux que ce peuple char nel eût porté son encens aux pieds des idoles, plutôt que de se soumettre à un lien indissoluble qu'aucune Nation se connoissoit alors? Aimeriez vous mieur qu'il eût, d'une main sacrilége, attenté aux jours d'une éponse qu'il n'auroit eu aucun moyen légitime de renvoyer? Adorez cette Providence qui se conforme aux temps, aux lieux & auxifoiblelles de son peuple; dites, dites plutot ! Le divorce étoir nécessaire aux Jens Dieu le leur a decordé ; laissons-leur! donc ce trifte privilège, & ne leur refusons pas ce que Dieu n'a pas cru devoit leur refuser lui même. " Mais 'au fondi, ee divotree que vous peignez frodieux, a été néanthoins; pen-! dant quarte milleans, une Loi connue;

de prelique toutes les Nations ale Monde

Sous les feux du Midi comme dans les glaces du Nord, en Afrique, en Europe, en Alie, il a été pratiqué jusqu'à la venue de J. C.; & personne n'ignore que les Egyptiens, les Carthagingis, les Grecs, les Romains, ôccavoient, comme les Juis, des Loix espresses pour le permettre. Voit-on qu'il on soit résulté des effets aussi terribles que ceux qu'on lui impute? Quel déshonneur imprime t-il sur le front de la femme? Aucun. Quel opprobre verse-e-il sur le sort des enfans? Aucun. Les enfans restent ce qu'ils sont, ils porsent le nom de lour pere, ils héritent de les biens, & ils conservent tous les droits de lour naissance sans pouvoir jemais les perdre. La femme, de son coré, ne perd ni la qualité de mere, ni fa qualité d'épouse; elle perd seulement un mari, mais un mari avec lequel elle ne peut plus être heureuse; mais un mari dont elle seroit le tourment, & qui seroit pour elle-même une occasion toujours renaissante de chagrin & de douleur. Elle n'acquiert pas plus le titre honteux de concubine par la répudiation, qu'elle se l'acquerroit par la most de son mari. Les effeta du divorce

font les mêmes que ceux de la mort 3 ce n'est qu'une viduité qu'elle éprou-

» La dame Sara-Mendès d'Acosta a réprouvera donc aucun déshonneur

aucun opprobre.

» Si le sieur Peixotto étoit mort seroit-elle donc déshonorée pour avoir été sa femme? Eh bien, il sera mort pour elle, il ne sera plus son époux; & cet epoux avec qui elle n'a jamais pu vivre en paix; qu'elle a juré de ne plus voir, de ne plus connoître; qu'elle a persecuté & dissamé avec acharnement, dont elle demande d'être juridiquement séparée; cet époux qu'elle n'envisage que comme un perfide, un traitre, un monstre, sera-t-il donc tant à regretter pour elle? Heureuse d'avoir brisé les chaînes dont elle sent toute la pesanteur, elle pourra, au lieu des larmes, des chagrins, des désolations dont elle dit que le fieur Peixotto s'est. plu à la raffafier, rouvrir encore son ame à l'espérance & au bonheur. Ses enfans n'en souffriront pas davantage & leur fort ne sera changé en rien; ils recevront la même éducation qu'ils reçoivent aujourd'hui; ils conserveront les

tnêmes droits, les mêmes ressources; & ils porteront le même nom; ils hériteront de leur mere, de leur pere; & les cruelles dissentions qui ont régnéentre les auteurs de leurs jours, ne leur seront pas sunestes, soit qu'elles aient opéré réellement le divorce, soit qu'elles n'aient fait que le provoquer & le rendre nécessaire.

» Plusieurs personnes ont fait une derniere objection qu'il est plus essentiel de resondre. Il est juste, ont-elles dit, puisque le Gouvernement à autorisé les Juifs à vivre en France suivant leurs usages, de les juger d'après leurs Loix & non pas suivant les nôtres; il est juste, par conséquent, de ne pas leur enlever la faculté du divorce, puisque leur Loi la leur a accordée. Mais ces licences de leur Loi ne devroient - elles pas être renfermées dans le fectet de leur Synagogue, & nos Tribunaux sontils faits pour en connoître? Est-ce à nos Magistrats qu'il appartient d'admettre, d'approuver, ou d'ordonner l'exécution d'un usage aussi essentiellement opposé à nos usages, à nos mœurs, à nos Loix, à notre Religion? Faudra-t-il que ce foit des Tribunaux Chréciens & Franois, qu'émane l'ordre de pratiquer ce que les Loix Chrétiennes & Françoises condamnent & réprouvent de con-

»' En applaudissant au zele qui a dicté cette objection, qu'il soit permis de rappeler à ceux qui la proposent, l'état actuel des Juiss en France, & les conditions sous lesquelles ils y ont été reçus. A-t-on établi pour ce peuple une jurisdiction particulière, composée de leurs Ameiens & de leurs Rabbins à laquelle dussent ressortir toutes les discussions qui poutroient s'élever contre eux relativement à leurs Loix, à leurs mœurs, à leurs usages? Leur a-t-on laissé le pouvoir de rendre des Arrêts, le pouvoir de les faite exécuter; & le pouvoir de contrainche ceux de leurs membres qui refuseroient de s'y soumettre? N'est ce pas à nos Tribunaux que l'autorité souveraine à attribué la compétence de tous les Procès des Juifs, comme celle de tous les Prodès des citoyens? N'est ce pas à mos Tribunaux que les Lettres Patentes onvété adressées á cet égard, depuis celles de Henri II, qui ont été enregistrées au Parlement de Paris en 1550, jusqu'à celles de

Louis XVI, qui ont été enregistrées au Parlement de Bordeaux en 1777? Quel droit, quelle autorité autoient donc les Synagogues pour rendre des décisions, même sur des points, purement judaiques? Et sur tout quelle force coactive auroient elles pour les faire mettre & exécution? Seroit-il même conve+ nable qu'elles jouissent de ce droit suprême & de cette force coactive qui sont un effet & une émanation de l'autorité royale? Est-ce donc à un peuple, dont les mours sont si opposées à nes mœurs, dont le code législatif est si contraire à notre code national, dont le culte figuratif est si différent de notre Religion fainte, qu'il faudroit accorder un droit aussi puissant & aussi redoutable que celui d'exetcer la Justice? Non: donner un asile aux Juifs, étoit un acte de générosité & de bienfaisance. Leur permettre de vivre suivant leurs usages, & d'être jugés entre eux suivant ces mêmes usages, étoit un acte d'humanité, & peut-être-de droit naturels Mais donner aux Juiss un temple un culte, des Magistrats de leur Nation, un pouvoir coactif & suprême, ce seroit un acte de politique fausse,

de complaisance dangereuse, & qui pourroit un jour exciter les plus grands troubles chez la Nation imprudente qui les auroit accordés. Que les Juifs soient donc jugés par nos Tribunaux, puisque nos Tribunaux seuls peuvent donner une décision quelconque, la sanction du pouvoir & la force de l'autorité publique. Les Rabbins régleront entre eux la forme de leur culte, de leurs rits, de leurs cérémonies; ils chercherons à réunir ceux d'entre leurs freres que la discorde a séparés. Mais, encore une fois, que leurs opinions particulieres n'obtiennent jamais d'être marquées, fi ce n'est par un Tribunal François, du sceau de l'autorité publique & du pouvois de la Loi.

» A Strasbourg, à Metz, à Bordeaux, dans ces villes où les Juifs réunis en plus grand nombre, ont des droits plus marqués & tiennent publiquement leurs Synagogues, on voit quelquefois les Rabbins prononcer sur les contestations qui s'élevent entre les Juifs; mais leurs décisions ne sont, pour ainsi dire, que des avis, que des conseils particuliers qui n'obligent que ceux qui veulent bien s'y soumettre.

C'est le Parlement qui, en les cassant, ou en les confirmant ensuite, les rend obligatoires ou nulles, & c'est de cette autorité Françoise qu'elles empruntent la force que n'a pu leur donner leur

origine Juive.

» Mais quelles maximes, quelles Loix suivent les Parlemens de Metz & de Bordeaux, dans l'examen fréquent qu'ils font de la justice ou de l'injustice de ces décisions rabbiniques? Les jugent-ils selon les Loix de France, ou d'après les Loix & les usages des Juifs? En 1768, une femme Juive se présenta au Parlement de Bordeaux. Elle avoit perdu son époux, & cet époux avoit un frere. Or c'est une Loi parmi les Juifs, que le frere d'un mari mort sans enfans, soit tenu d'épouser sa veuve; ou bien, s'il refuse de faire ce mariage, il doit comparoître à la porte de la ville, s'asseoir sur une pierre, & la, en présence des vieillards, la belle-sœur dédaignée lui ôte ignominieusement son soulier, & lui crache au visage. Cette femme demandoit donc, ou que son beau-frere l'épousât, ce que celui-ci ne vouloit pas; ou qu'il subît la peine de DE CAUSES CÉLEBRES. 141 fe voir -ôter son soulier & cracher au visage, ce qu'il ne vouloit pas davantage. Les Rabbins jugerent la punition nécessaire & indispensable; mais le beau-frere n'en tint pas compte, & l'affaire sur portée au Parlement de Bordeaux.

"Que fit alors le Parlement? S'il eût voulu suivre, dans cette affaire, les Loix & les usages de la France, il eût proscrit sans examen, une demande qui leur est aussi essentiellement opposée, & rejeté avec dédain un genre de punition qui n'a rien de commun avec nos mœurs. Mais c'étoient les Loix, c'étoient les usages, c'étoient les mœurs des Juis sur lesquels cet auguste Tribunal vouloit régler son opinion & sonder son Arrêt; en conséquence, il ordonna que le beau-frere seroit contraint, même par corps, de subir la punition portée par la Loi des Juis.

"Voilà donc un Tribunal souverain qui adopte les maximes & les usages Juis, pour prononcer sur les contestations qui s'élevent entre les Juis. Qu'importe que l'Arrêt n'ait pas laissé au mari l'alternative d'épouser la veuve ou de subir l'ignominie du soulier arraché? Il n'en est pas moins vrai que

l'Arrêt a ordonné ce qui est désendu par nos Loix & ce qui est contraire à nos mœurs: car, qu'y a-t-il de plus opposé aux unes & aux autres, que de prononcer une punition contre un homme qui resuse d'épouser sa belle sœur?

» Pourquoi le divorce, également contraire à nos mœurs, mais également contraire à la Loi des Juiss, seroit-il jugé par des principes différens ! Pourquoi ce qu'un Tribunal a prononcé sur une matiere aussi essentielle, ne seroitil pas femblable à ce qu'un autre Tribunal doit prononcer sur une autre mariere de même espece & de même nature. Le divorce n'est-il pas permis aux Juiss? N'est-ce pas suivant leurs Loix & leurs usages qu'il faut juger les Juifs? Ou y a-t-il différens poids & différentes mesures, pour regler tantôt d'après leur législation, tantôt suivant la nôtre, les contestations qui s'élevent entre cux ?

» Laissons donc nos Tribunaux Francois s'occuper du divorce judaïque, puisque c'est à eux seuls, & non aux Rabbins, qu'il appartient d'en connoître & de le juger définitivement! Laissons-les permettre aux Inis cet usage

DE CAUSES CÉLÉBRES, 14% renforme à leurs Loix, avec la même affurance qu'ils maintiennent & font régner en France l'indissolubilité du mariage! Au moment où les Magiltrats montent for leur Tribunal pour examiner ces discussions étrangeres, le code de leur Nation se ferme, & celui de Moise vient se présenter à eux pour servir d'appui & de fondement à leur Arrêr. Ce ne sont plus des François qu'ils jugent, ce sont des Juiss, Qu'ils oublient donc les Loix de la France.... ou plutôt qu'ils s'en sous viennent; qu'ils se rappellent que ces Loix, douces, paisibles, généreuses, ont admis les reftes d'un peuple difpersé, à vivre sous l'empire d'une voionté & d'une législation qui leur est contraire! Qu'ils le souviennent que la Justice est de toutes les Nations, qu'elle est due à rous les peuples, qu'elle embrasse, dans l'immensité des temps ce qui a été comme ce qui est; qu'elle n'est circonferite dans aucun espace & que c'est toujours être Chrétien & François, que d'être juste envers ceux qui ont le malheur de ne connoître ni les Loix du Christianisme, mi les Loix de la France ".

Tels sont les moyens dont le fieur Peixotto fit usage pour justifier le libelle de divorce qu'il avoit donné à son épouse. Nous allons maintenant rendre compte de la défense de la dame Peixotto, dont voici le plan.

La Loi Judaique sur le divorce n'est qu'une Loi civile de pure tolé-

rance. Cette Loi, prise dans son seas le plus étendu, tolere l'espece de divorce la plus contraire à l'humanité & à la milon. Le divorce toléré par la Loi Mor saïque, exigeoit la nécessité d'une cause puisée dans la conduite de la femme. Le divorce du sieur Peixorro se rois rejeté au Tribunal ales Rabbines & contrarie la Jurisprudende des Juiss. - Enfin le divorce du sieur Peixonta guand-il seroit fondé sur une Londirocte, quand il auroit été permis saus cause, quand iluseroir conforme à la Airisprudence des Juisse despoit être rejeté par les Magistrats François. i 19: La Loi Judaïque sur le divorce n'est qu'une Los jeivile de spute tolé-

tance.

Dans tous les fitats, quoique la justice soit la premiere des verus, la paix est regardée comme le premiere des biens. Assant tout, il fant que l'Estat existe; sa conservation est la Loi principale; tout ce qui le détruit ou le grand ble; est le plus grand des maux polici-

ques. A des mours dures, féroces, intraitables, il faut des condescendances, des adoucissemens, des resachemens industrienz. Il faut savoir céder

plurôt que de tout rompre.

Delà, dans chaque Gouvernemene, il y a des Loix de différens gemes : les unes ordonnent, les autres défent dent, quelques-unes permettent; & de celles-ci, plusieurs tolerent des actes criminels, pour éviter des maux plus

grands, qui servient intolérables.

Qui pourroit nier des vérirés connues de tous ceux qui ont réfléchi sur l'art de gouverner? Qui pourroit en nier l'application particuliere aux Loix. Judaiques? Si quelque peuple a jamais eu besoin de ces Loix imparsaites qui soussirent le mal pour empêcher la destruction, c'est sans douter ce peuple, connu par la dureté de son caractere & de ses mœurs; ce peuple, à qui la Tome XII.

Digitima b. Google

Sagesse a adressé ces paroles : Je vous ni donné des Loix qui ne sont pas

bonnes (a),

La Loi concernant le divorce est l'une de ces Loix de pure tolérance, inspirées par des vûes de paix, & pour prévenir de plus grands désordres,

Nous n'aurions besoin, pour le prouver, que des principes établis par Peixotto lui-même. Voici ses expressions;

» Frappés de ce qu'on trouve dans divers Livres de l'Ecriture, quelques Docteurs se douterent que la faculté accordée par Moise, pouvoit bien n'être que civile, ou, ce qui revient au même, affranchir le divorce de la peine temporelle, sans que l'action en fût moins répréhensible devant Dieu. Il ne leur fut même pas difficile de le conclure, d'après tout ce que les Prophetes en avoient dit de sa part «,

Si le divorce est un crime, & si néanmoins le divorce est permis par la Loi, si le même code présente cette double idée, le genre de la Loi est clairement déterminé: elle totere & n'autorise pas; elle souffre plus qu'elle

<sup>(4)</sup> Ezechiel, ch. 20, v. 25.

DE CAUGES CÉLEBRES. 149

ne permer; elle tient à la police, & non à la morale; elle n'est inspirée que par la crainte d'un plus grand défordre; elle n'est relative qu'à l'état civil du Gouvernement; elle appartient à la législation humaine, & non à la Loi divine. Sans cette distinction, la plus grande partie des Livres sacrés seroit

inexplicable.

Aussi, quand les Pharisiens, croyant tendre un piége au Législateur des Chrétiens, s'approchent de lui & lui demandent s'il est permis à un homme de renvoyer la femme pour toutes fortes de causes; quand Jésus-Christ leur répond que la volonté de Dieu s'est manifestée dans l'institution du mariage, & que l'homme ne doit pas séparer ce que Dieu a uni; quand les Pharissens lui répliquent, pourquoi donc Moise a-t-il ordonné de délivrer le libelle de divorce, & de renvoyer sa femme; il leur dit : Moese vous a permis de renvoyer vos femmes à cause de la dureté de vos cœurs; mais il n'en fut pas ainsi dans le commencement ...

Une Loi qui n'est accordée qu'à la dureré du caur d'un peuple, une Loi

chi permer, une Loi de Mosse, La-cilmeur temporel, mile en opposition avec un ordre de Dien même, une Loi qui n'empécies pue de pronouces l'anaxiseme course comi qui épous l'anaxiseme course comi qui épous l'acfiname reniovée ; contre le muri que ; après le diverce ; spenfé une autre femme ; que peuvelle une autre chose, qu'un réglement de police, qui ne légitime pas l'usage du divolce, muis qui se bonie à le tolères ; une Loi qui fonfire une hot pure un évirer de plus passes, the loss promises temporene, qui n'a pour objec que la paix de non pas la putilies; une Los entire, qui l'inferituée pour l'ordre extérieur du Convernement, rant qu'illubisée, celle ayes le monf qui l'a fait naître.

Et commune les Julissementenes ausoientelle par en douter, quand ils lifoient ces paroles du Prophète Mas-

lachie ?

» Vous avez convert l'autel de Seigneur, de laçmes, de pleurs et de gémillemens. (\* Le neu Same mente est en deuis à la vue de ves critues )

Je ne regarderai plus vos sacrifices le repoulerai vos présent expiatoires, pourquoi, dires vous parce que

» N'est-elle pas l'ouvrage du même Dien, le produit du même souffle? Il ne demande qu'une race d'enfans de Dien, Gartles donc votto espite pur a le ne mégalez pas la semme do votre jeuneffe.

» Le Seigneur Dien d'Israel n dic! Renvoyez la , & vous avez concu de Payerfion. 1 111 ...

» Mais le Dien des ermées a din: Quiconque sgit, ainst est couvert d'iaiquiré. 🔐 e, gomengasi c

. Gardes voure esprit pui, & ne me-

priles point votre femme "..

C'est dans ce passage du Prophete qu'est puisée la phrase du Talmud, au chapirre du fanladin, fole 22, dans l'Aguda : Que l'estiel pleure sur velui squi senvois la première famme.... que .fon esprit diminien : non sustodie spirium faum.

Mais que penser de la légératé seandalouse aves, leguelle Prixotto se tire

de ce passage? Puisque l'autel pleure; dit-il, sur celui qui répudie sa première femme; il s'ensuit qu'on peut répudier sa première femme; l'autel ne pleureroit pas sur un divorce qui

n'en seroit pas un.

N'est-ce pas insulter à sa propre Loi, d'oser dire à des Magistrats Chrétiens: » Le divorce est un crime suivant ma Loi, comme suivant la vôtre; le lieu Saint gémir de ce désordre. Dieu, se Dieu des armées en est irrité; luimême a été témoin & garant du serment que j'ai fait à ma compagne, à l'épouse qu'il m'a donnée; il déteste mon iniquité; il rejettera mes sacrisces; il me désend d'assigner, de mépriser, de renvoyer la semme de ma jeunesse; il n'y a plus d'expiation pour moi; son Interprete me l'annonce en son nom: je sais prosession de croire ces vérités menaçantes.

» Mais, grace au Ciel, la Nation aujourd'hui dispersée, dans laquelle j'ai pris naissance, sur autresois un peuple disticile, dur, indisciplinable; sa dureté sorça notre Législateur à tolérer, comme puissance temporelle, les crimes qu'il condamnoit comme organe

## DE CAUSES CÉLÉBRES: 151

de la volonté divine; il n'osa pas punir, il fur entraîné jusqu'à permettre que le mal se fît suivant des formes qu'il régla : ce temps difficile est passés le mal qu'il a toléré n'est plus nécesfaire; mais n'importe : c'est aux Chrétiens qui nous ont admis, à braver les anathêmes de leur Loi, les anathêmes de la nôtre, la Loi donnée par Dieu à nous comme à eux; à consacrer ce qui est crime pour les Juis, ce qui est crime pour les Chrétiens; &, quand les raisons de tolérance ne subsistent plus, à autoriser encore l'abus qu'un intérêt politique, maintenant anéanti, rendoit autrefois incorrigible

Veut-on recueillir de nouvelles preuves de ce caractere qui relegue la Loi du divorce Judaique dans la classe des purs Réglemens de police, qui reglent & souffrent le mail qu'on ne peut empêcher?

C'est ainsi que cette Loi à été entendue, non seulement par les Docteurs Chrétiens, mais encore par les plus sages maîtres de la Loi Judaïque.

Qu'on lise la douzieme Homélie de Saint Jean-Chrysostome sur le chap. 9 G iv

de Saint Matthieu: Le Juif étoit disposé, dit il, à tuer sa femme, s'il me lui étoit pas permis de la renvoyer.

Moise établit donc le divorce, non comme un bien, mais comme remede

d'un plus grand mal.

Ge mest que la paix extérieure que cette Loi pouvoit produire : le crime de l'homicide, devant Dieu, est tout entier dans la haine & dans la vengeance dont le cœur est rempli, & le divorce même est un nouveau péché.

Le même Pere, dans son Homélie 27, sur le même chap. 5 de cet Evan-

géliste , is explique ainsi :

Il observe d'abord que Moise a moins introduit le divorce même, dont les Juis avoient apporté l'usage du milieu des Egyptiens, qu'il n'a mis une regle dans ce désordre, en ordonnant que be libelle seroit étrit & délivré à la femme. Il ajoute :

- Ce Réglement à éré sait pour prévenir un autre genre de crime beau-

coup plus atroce.

S'il eur été ordonné de garder une femme adieuse, la haine auroir conduit à l'homicide. Telle coit la Nawe Causes withen us, 1955, son des Justs auf a propres aufaits a qui mallacroione les Prophetes, qui repandoione le lang, humain comme l'eau.

Moile épargna le moindre crime,

pour remancher le plus grand.

Que sette Loi n'ais pas en l'objet direct se principal d'autoriser le divorce, cala réfulte de ces mots de Jéréns-Christ: Mojfe a accerdé estre indulgence à la dureré de vos caure; il a préséré la répudiation au mountre sesset des ses semmes.

Saint Marthieu, la fait cette ab-Jestion sur la différence apparence de la Loi Ludzique & de la Loi Chrénienne.

Dieu peute il donc être acutame il lui-même, commander une ripola, se derruire la volunci par un conder souvezu

I ne fait pas persien ainse.

Mais Moile, voyant que le défir des secondes noces, l'actrate dama femme, ou plus jeune, ou plus jeune, ou plus belle, pouroir les luits au mourre de leurs premieres femmes, anu à une vie débondée, ainis misuradonnes de l'in-

## 1864 DIE CHOIN

dulgence pour la rupture du mariage; que de perpétner le regne des haines & des homicides.

Remarquez, ajoute ce Pere, que Jésus-Christ ne dit pas : à cause de la dureté de vos cœurs, le divorce vous a été permis par Dieu, mais par Moïse. C'estici une Loi humaine, un Réglement, une indulgence, une invitation de l'homme, & non pas un commandement de Dieu.

Les plus habiles Hébraïfans n'ont pas yu cette Loi sous un autre aspect. Voici ce que dit Buxtors dans son Traité de sponsalib. E divortiis, pag. 9, & suiv. Il est évident que les Juiss ont mal interprété les expressions de Moïse, & que la vraie explication s'en trouve dans les paroles de Jésus-Christ. Il prouve ensuite, ce qui déjà est factairement démontré, que le passage de la Loi sur le divorce est une tolérance, une connivence positique à ce qui étoir déjà établi, & nullement un prétexte ou une autorisation directe.

Il distingue avec neueré une Loi précise, impérative, qui commande un acte comme bon se unle, ou qui le

## permet comme pur & légitime; d'un Réglement qui, supposant un abus établi, & désespérant de le vaincre, s'applique au moins, à le discipliner en quelque sorte.

Cette réflexion de Buxtorf est frap-

pante.

Dans aucun article de la Loi, on ne voit ces mots écrits textuellement ou par équipolence: Il est permis au mari Juif, ou le mari Juif a drois de répudier sa femme; ou ceux-ci: Quand le mari prendra sa femme en aversion, il pourra la répudier à sa rolonté. Le contraire est même littéralement prononcé, puisque Dieu déclare aux Juis, par la bouche de ses Prophetes, que le divorce est un crime à ses yeux.

La Loi, fans donner ce droit, sans l'exprimer, suppose le fait du divorce établi dans la Nation, & exige que le libelle de divorce soit au moins écrit & délivré à la semme. Que les Juiss nous montrent un passage de leur Loi, qui accorde précisément, absolument & sans réserve, la permission de répudier sa semme, sans cause, sans motif, sans réciprocité, sans au-

tre mison que le caprice d'un homme insensible, emporre par des passions

- fonguentes.

Le garactere de la Loi est irrevecablement fixé. C'est une condescendance du Logislatent temporel aux abus nécessaire, qui seul pouvoit prévenir des sons phis grands. Ainfi ces lieux de débauche, qui offrem dans les grandes villes un piège a functe aux mours de la jeunesse, nulle police dans aucun pays n'a pu parvenir à les supprimer ; plufieum séglemens même antiété faits pour les rendre moins pernicieux & plus paisibles; en les soumettant à l'esis du Magistrat ; des Loix seur ont été données par les Princes les plus relàgieus & les plus sages. Venez done dire aux Tribunaux, venez publier sous les yeux de la Nation, que la profitution oft permise, que le désordre est autorisé, que la licence est devenue légitime : osez, par cette morale révol-tante, scandabifer ceux mêmes que le débordement des mœurs entraîne mais en qui les lumieres de la raison & les premiers sentimens de conscience ne sont pas encore éteints pour jamais. 2°. Le genre de divorce proposé

par le Juif Peixotto est le plus contraire à la Loi naturelle et à l'humanité. Quel est le genre de divorce que le Juif Peixotto apporte au misieu d'un peuple Chrétien qui le tolere, & ptopose à des Magistrats Chrétiens d'ausoriser?

Ce divorce, tel qu'il le conçoit, Seroit le plus cruel abus de l'injustice zemée de la force. Que dans des Nations gouvernées par les seules lumieres the la raison naturelle, deux époux, farigaés de leurs chaînes, épuisés par les fongues épreuves d'une parience qui ex-pire, ne voyant dans l'avenir que le désespoir & l'horreur de se détester l'un Pautre, puissent déposer de concert un fardeau insupportable, & chercher dans un état plus libre quelque soulagement à leur mifere, & le seul moyen de soufpaire au tourment de la haine, les demiers momens de leur vie ; qu'ail-Leurs les crimes ou les défordres d'une épouse assranchissent son époux d'un jong que lui feul a porté ; qu'un lien produit par le consentement muruel, puisse l'être rompn par la volonté des deux parties ou par la violation des conditions sous lésquelles il far formé: que des Loix sages temperent l'exer-cice de ce privilège; qu'elles fixent la durce de l'epreuve; qu'elles prescrivent les momens, les années, les âges; qu'elles répriment l'usage trop fréquent de ce droit périlleux; qu'elles ne permettent pas qu'un jeu continuel, une succession scandaleuse de mariages & de divorces, de réunions & de ruptures, d'exclusions & de rappels, souillent la dignité nécessaire du plus sacré des engagemens, livrent à l'opprobre le lit nuptial, & jettent dans l'incertitude le sort des enfans de la Loi, comme celui des enfans de la débauche : que les Loix veillent sur les gages précieux des unions autorisées même après leur rupture; qu'elles les protégent, les désendent de l'abandon qui les menace, assurent leur subfistance & remplacent pour eux la tendresse paternelle souvent perdue dans le tumulte des paf-fions ou dans l'attrait d'un nouvel engagement; alors je dirai: La sainte austerité d'une Réligion qui n'a pas sa racine sur la terre, condamne parmi nous la liberté que ces peuples onn tâ-ché de discipliner; mais du moins je reconnoîtrai l'empreinte respectable de la raison qui distingue les passions des hommes, des passions des brutes; je saisirai avec plaisir les traits de justice, d'humanité, de sagesse, qui caractérisent une législation sensée; & si je ne m'attache qu'au bonheur politique, je poutrai douter un instant si ces peuples ne l'ont pas trouvé.

Mais font ce là les caracteres du divorce que le Juif Peixotto a donné à son épouse, & qu'il faut, suivant lui,

confacrer?

Arbitraire, capricieux, injuste, inspiré par l'inconstance & par des passions icencieules, ce divorce est une arme qui, placée dans la main du plus fort, n'est destinée qu'à frapper le plus foible; l'innocence n'en défend pas, la vertu n'en sufpend pas les coups. Cerre dignité même d'une mere de famille, dignité fi respectable à tous les cœurs que la corruption n'a pas flerris, importune, essarouche les ames vicienses, & devient une cause de proscription. C'est toujours, ou le plus fouvent, le crime qui condamne, & la vertu qui est bannie; de causes, il n'en faut point; d'accusations, pas davantage. Un mot prononce par la tyrannie tient lieu de

soure justice, & la force regient on the poulle à son gré la foiblelle timide. qui ne peut ni fuit sans sa permission, mi demeurer fans fon aven. De deux êtres créés pour un bonheur mutual ... l'un a tous les priviléges, l'aurne est privé de tous les droits; enchaînée fans espérance ou challée fans motif la femme. l'amie de l'homme, sa compagne, la consolatrice, l'épouse de sa jeunesse, comme dit le Prophete. la moitré de lui-même, celle qui lui à tout donné, tout dévoué, ses belles années, la fortune, la soi, son conte sa vie; & pour sout dire, en un mor, la more de ses enfans, fera jetée hors de la maison comme la servante, & elle n'aura pas de fortune, & rien ne lui fera donné; & ses enfans, les fruits de ses entrailles, lui seront arrachés; les sentimens de la Nature ne seiont plus pour elle que des déchiremens & des Supplices; & il lui sera desendu de demander d'une voix tremblante, de quoi elle est coupable! Je vous hais fern l'affreuse & unique réponse su obtiendra l'imiocence accablee; tien n'aura été réciproque dans un engagement mutuel ; la servitude & da terneun aumont empoisonné les douceurs de l'amont même; chaque jour que le tyrant aura foussert son esclave auprès de lui, il aura fair grace; & dans ce jour de sang où il déchirera un cœur pur & sensible, il faudra respecter son caprice inhumain, comme la justice même.

Le droit de vie & de mort est moins horrible, que ce droit exclusif & barbare que Peixotto, le Juif Peixotto, ose réclamer comme formant le caractere

du divorce judaïque.

» Non, non (s'écrioit M. Target), ce n'est pas la l'ordre d'un Dieu; ce n'est qu'un crime, un crime assireux que le Législateur des Hébreux soussire en gémissant, pour épargner des défordres plus sanguinaires, qu'il toléra pour ne pas aigrir des mœurs sauvages; c'est une condescendance positique & sorcée, que sui arrache, comme le dic le Dieu de la douceur & de la bonté, la dureré des cœurs qu'il avoit à content.

» 3°. Le divorce toléré par la Loi mosaïque exigeoit la nécessité d'une cause puisée dans la conduite d'une femme.

» Qu'il y ait des Rabbins relâchés 🕏 qui, dans leurs étranges commentaires, aient porté jusqu'à l'excès la licence des opinions; que l'esprit pharisaïque qui s'attachoit à la lettre sans ponetrer l'esprit de la Loi, ait enfanté ces décisions antimorales, cela ne m'étonne ni ne peut me convaincre.

" Je laisserois donc aux Juifs leut respect superstitieux pour le Docteur Hillel; il vivoit au temps où la lumiere luisoit dans les tenébres qui n'en furent pas éclairées. Que m'importe qu'il ait dit que le divorce exige une cause, mais qu'il sussit de la cause la plus legere; que m'importe qu'il ait induit cette doctrine de ce que le mot hébreu, qui fait dépendre le droit du divorce d'une chose honteuse commise par la semme, propter turpi-tudinem rei, désigne également soit une chose, soit une cause, & qu'il en ait conclu qu'une femme peut être chafsée pour avoir fait trop cuire les alimens qu'elle préparoit à son mari; que m'importe, dis-je, cette décision rabbinique, si ce n'est en ce qu'elle prouve que le Docteur Hillel regardoit comme nécessaire, une cause quelconque, &

## DE CAUSES CÉLEBRES. 163

qu'il nous laisse à juger combien l'application qu'il en fait est ridicule?

» La Loi prononce que le mari donne le libelle de divorce à sa semme, parce qu'il a trouvé en elle une chose honteuse, turpitudinem rei, & parce que le moi dabar signisse quelquesois une chose, quelquesois une parole, quelquesois une cause; il s'ensuit que la cause la plus frivole est suffisante, & qu'un souper trop cuit est la chose, ou la cause, ou la parole honteuse dont parle la Loi. Tet est l'admirable raisonnement du Docteur Hillel.

» Que m'importe qu'un autre Rabbin, nommé Akiba, s'efforçant d'étendre la liberté du divorce, suppose, dans le passage du Deuréronome, qu'au lieu d'exiger que le mari ait découvert dans la personne de sa femme une chose honteuse, Moise a permis le divorce, soit que le mariait sais cette découverte, soit qu'il ait pris, sans cause, sa femme en aversion; qu'en conséquence le Rabbin. Akiba ait pensé que le divorce dépendoir uniquement de la volonté du mari?

» Qu'importe que les Juiss charnels aient pendant long-temps embrallé de préférence, & le sentiment d'Akifre & celui d'Hillel qui lui est sort fer blable, & qu'ils aient commencé, moins depuis cette époque, à enseignement doctrine?

» Je soutiens que la tolérance connivence politique contenue dan Loi de Moise, ne s'applique et rie prapplique et rie prapplique qu'aux divorces que les fimes se sont attirées par des actions réshensibles ou honteuses.

» L'horrour seule que j'ai dév pée dans le divorce arbitraire, et sif, prononcé par le mari seul, pour ne pas se permeture d'en puter; mais j'y joindrai d'autres ves «.

M. Farger entre enfaite dans détail des opinions des différents B. bins qui ont traité cette matiere, des motifs qui les ont déterminés, ette discussion, qui pouvoir être nécessire à la Cause, nlamuseroit par nos

De divin Interprete qui nous a été voyé dans les remps marqués pi la Providence. Il intruitoit les Dans précilément dans l'époque sui le

finent, sur l'explication de la Loi de Monse, dans la maciere du divorce, les desta fectes d'Hillel & de Shammay; où se répandoient, pour la première fois, les opinions du Rabbin Akiba, plus ressources que les opinions d'Hillel.

» Morre Législaceur n'établit point en cet endroit une Loi nouvelle; il répond à une question qui lui est faire par les Docteurs de la Loi mofaique.

» Les Pharisens appunchent de lus penns le tenter, & lui demandent s'il est pennis à l'homme de renvoyer. Sa femme pour squies sories de cau-, ses.

- Cette question faisoit évidemment allusion à la distorde qui régnoit entre les écoles & les sectes sur cerre mariere importante.

= Que leur répond le Maître auquel ils s'adresseur de dont j'ose en ce moment n'employer la réponse que comme

uma grande aptorité ?

le Créateur de l'homme & de la femme a dit : L'homme abandonnera son pere se same per la serie : le contra de l'acceptant de la femme de l

& ils feront deux dans une même chair : ils ne sont plus deux, ils ne sont qu'une seule chair. Que l'homme ne separe donc pas ce que Dieu a uni.

» Les Pharisiens insistent, & lui oppofent que Moise a prononcé qu'on pourroit donner le libelle de divorce & renvoyer sa semme.

" Moise, il est vrai, répond-il, vous l'a permis à cause de la dureté de vos cœurs; mais il n'en sur pas ainsi dans

le commencement.

"Et moi se vous dis : Quiconque renvoie sa femme, si ce n'est pour cause d'adultere, & en épouse une autre, commet lui-même adultere; & celui qui épouse la femme renvoyée, se rend coupable du même crime ".

De cette discussion, M. Target tire

trois conséquences.

L'une, que la permission tirée de la Loi mosaïque, est une corruption de la Loi primitive donnée par Dieu à tous les hommes, & respectable aux Juiss, qui en gardent le dépôt dans leurs livres.

L'autre, que cette tolérance de Moïle n'est qu'une condescendance politique & forcée, qui n'absour pas le Juif qui se permer d'en faire

ulage,

La troisieme, que le Juif qui renvoie sa femme, sans la cause de l'insidélité conjugale, le Juif sur-rout qui prétend asser du droit du divorce, sans aucun morif tiré de la conduite de la femme, se uniquement pour satisfaire ses caprices, ses passions déréglées, ne peut épouser une autre femme sans se rendre, aux yeux du Souverain Juge, coupable du crime d'adultere,

Eclairés par ce jugement infaillible pour nous, & digne d'une grande confidération pour tous les hommes, remontons, à travers les variérés des sectes & des interprétations judaïques, entre l'école de Shammay d'un côté, & le parti d'Hillel de l'autre, entre les opinions éclairées de quelques lueurs de sagesse & de morale, & les dogmes relâchés qu'ont dicté les passions assises dans la chaire du Sanhédrin; remontons, dis-je, jusqu'au texte même du Deutéronome, & observons que, s'il se présente quelque doute sur le sens, c'est en saveur de la saine morale, c'est en se rapprochans de la yés

rité, que l'interprétation doit s'est faire.

Voici en entier les paroles de Moise, telles d'abord que nous les possédons

dans la Vulgate:

» Si un homme a pris une semme , habité avec elle, & si elle n'a pas trouvé grace à ses yeux, propter aliquam fæditatem, il écrira un libelle de divorce, le mettra aux mains de la semme, & la renverra de sa mains son.

" Et lorsqu'étant sorrie, elle auta épousé un autre homme, si celui-ci la prend aussi en haine, lui donne, le libelle de divorce & la renvoie de sa maison, ou s'il vient à mourit.

» Le premier mari ne pourra la reprendre pour sa femme, parce qu'elle est souillée & devenue abominable devant le Seigneur. Ne faites point pécher, ou ne souillez point par le péché la terre dont le Seigneur votre Dieuvous a livré la possession «.

Morse, comme l'on voit, suppose, la nécessité d'une cause de divorce,

propter aliquam fæditatem.

Eh! peut-on en douter, quand, deux chapitres

chapitres plus haut, on voit un mari chercher des occasions & des causes pour justifier le divorce qu'il veut prononcer contre sa semme? Quelles recherches auroit-il à faire, si le divorce dépendoit uniquement d'une volonté capricieuse, qui n'auroit d'autre cause qu'elle-même?

Dans ce chapitre, qui est le 22e, on remarque & la nécessité d'une cause, & le jugement de cette cause, soumis au Tribunal des vieillards, & la peine

de la calomnie.

Un homme épouse une semme, & ensuite il la prend en aversion, & posteà odio habuie eam; il cherche des accasions ( remarquez ces mots), il cherche des occasions ou des causes sur lesquelles il puisse la renvoyer, quæsseritque occasiones quibus dimiteat eam. Sa volonté n'est donc pas suffisante.

Il la diffame, & sléttit sa réputation par une accusation honteuse: objiciens

ei nomen pessimum.

J'ai reçu, dit-il, cette femme en mariage, & je ne l'ai pas trouvée vierge.

Cette accusation sera désérée, par le Tome XII.

pere & la mere de la fille, aux vieile lards qui tiennent leur Tribunal aux portes de la ville. Un Jugement fera rendu sur la délation du pere, & sur des moyens de justification, que l'héroïque simplicité de ces premiers temps pouvoir seule saire admettre.

Les vieillards prononceront; si la filla

est coupable, elle sera lapidée.

Mais si elle ne l'est pas, si le maris est un calomniateur, les vieillards sa faissiront de lui & le battront de

verges.

Ils le condamneront en une amende de cent sicles d'argent, qui seront remis au pere de la semme, parce qu'il a dissané, par une imputation honteuse, une vierge d'Israël, & elle demeusera son épouse, & il ne pourra la renvoyer pendant toute sa vie.

Deux conclusions également frappantes

résultent de ce texte.

L'une, que le mari qui calomnie sa femme ne peut la répudier, reste son époux malgré lui, jusqu'au dernier, soupir.

L'autre, que le divorce n'étoir pas arbitraire; suivant la Loi de tolérance établie par Moise, qu'une cause étois nécessaire; que certe cause étoit jugée; que la fausseré de la cause soumettoit le mari accusateur à un châtiment honteux & sévere. Il étoit battu de vergés.

Comment pourroit-on douter de la nécessité d'une cause grave & prouvée, quand on voit au chap. 5 des Nombres, vers. 14 & suiv., que la Loi avoit pourvu au jugement des soupçons que la jalousie inspiroit aux époux? Il leur étoit tellement interdit de répudiet leurs femmes, même sur des conjectures d'insidéliré, que la Loi ne leur donne contre elles d'autre action que l'épreuve des eaux ameres.

La prétention de Peixotto, absurde en un temps où les raisons de tolérance ne subsistent plus, révoltante dans un Royaume Chrétien', odieuse à tous les peuples, eût échoué au jugement de se peres sous le gouvernement de Moise lui-même, par le double motif du défaut de cause & de la calomnie; & c'est à la douceur de normœurs qu'il doit seulement d'échapper à la peine que lui eût insligée le Tribunal de sa Nation: Verberabunt eum.

Nous épargnerons encore à nos Lecteurs une differtation sur la vraie signification des mots hébreux qui forment le passage contentieux, & sur les traductions qui en ont été faires tant en grec qu'en latin.

» Il ne reste plus, disoit M. Target, après l'avoir terminée, que deux réflexions à proposer sur certe partie de

la Cause.

» La femme répudiée, qui a passé dans les bras d'un autre homme, ne peut être rendue à son premier mari, ni par le divorce, ni par la mort de son second époux. La Loi est sormelle,

"C'est, dit-on, que le divorce, le mariage, le retour aux anciens nœuds, ne doivent pas dégénérer en un jeu sacrilége du plus saint des engagemens, se qu'un divorce suivi du rérablissement est moins une dissolution du lien, qu'un prêt standaleux, un commerce honteux des semmes successivement prises, & livrées, se rendues.

"Ce n'est pas-là la raison que les livres saints en donnent. La semme ne peut retourner à ses premieres chaînes, même après avoir attendu la mort de son second époux, circonstance qui détruit absolument l'idée du pacte ignominieux qu'on suppose, Ce n'est pas ce retour de la semme deux sois mariée & deux sois DE CAUSES CÉLEBRES. 173 affranchie, qui est taxé d'abomination & de souillure; c'est elle qui; mêmé avant ce retour, est souillée & devenue abominable devant Dieu.

» Le premier mari ne pourta la resprendre, non pas parce que ce dessein de se l'attachet de nouveau est une aborhination; mais il ne le pourra, soit que le second époux l'ait répudiée, soit que sa mort ait rompu le mariage, vel certé mortuus fuerit: pour quoi? Quia polluta est, & aborninabilis facta coram Domino.

» Déjà, au moment même où l'ancien époux forme le projet de la réptendre, la femme est souillée. En quelle

est donc sa souillure?

» Si le divorce dissout en effet le lien, si chaque époux délivré par le divorce, peut passer à d'autres engagemens; qu'a fait cette semme, sinon jouir des droits que la Loi lui donne? C'est ici qu'éclate, avec bien de l'évidence, ce caractere d'une Loi de pure tolérance, qui souffre, il est vrai, le divorce en certain cas, mais qui n'estace pas le crime des secondes noces du vivant du premier époux; qui stérit ce qu'elle tolere; qui contient les Hiij

fureurs du mari, en laissant une resfource à son inconstance, mais qui, hors ce cas d'une nécessité politique, charge le criminel de malédictions &

d'opprobre.

"Le Juif Peixotto a long-temps été persuadé de la vérité de cette maximeque, suivant sa Loi-même, le divorce exigeoit des causes, qu'il n'a jamais pu trouver dans sa digne & trop malheureuse épouse. Il étoir prêt à époufer la demoiselle Mendès d'Acosta à Londres, au mois de Mars 1762, & déjà son ame, accoutumée à l'indépendance, impatiente de tout frein, s'effrayoit du joug le plus doux & le plus léger, celui d'aimer & d'être aimé, de remplir les devoirs des maris & des peres; il écrivoit que l'habitude de la liberté l'intimidoit au moment de la perdre. La perdre! il le croyoit alors, que le mariage n'est pas un jeu; qu'un papier de douze lignes ne suffiroit pas pour l'affranchir; que pour être dégagé de ces liens, ce ne seroit pas assez de le vouloir.

De Et quand, emporté par le tourbillon de ses goûts & la fureur des plaises, il sentoit si vivement l'importunité

#### DE CAUSES CÉLEBRES. 171 des devoirs; quand il se privoit luimême de la douceur de voir & d'embrasser ses ensans; quand, par un acte garant de ses dégoûts & de ses inustices, il consentoit que son infortunée épouse vécût séparée d'avec lui & le délivrât de la présence de ses vertus; quand il promettoit par cet acte de ne jamais l'inquiéter; quand il exigeoit ce qu'il tourne en reproche au-Jourd'hui; quand il prescrivoit à sa femme de présenter, en cas de besoin, Requête aux Tribunaux en homologation de cet acte : alors il s'éloignois d'elle & ne la chassoit pas; il alon-geoir sa chasse & ne la rompoit pas; il fuyoit le bonheur pour aller chercher les plaisirs: mais pourquoi souffroit-il qu'ils fussent empoisonnés par des remords qu'il auroit pu éteindre? Un divorce, & il ent été libre; un divorce, & il est été irréprochable : il ne le croyoit donc pas alors; les principes qu'il invoque aujourd'hui sont donc démentis par sa conduite.

» Et quand son injuste aversion est parvenue an degré de la rage; quand sa fureur est arrivée au comble; quand son mariage, ainsi qu'il l'annonce, lui

H iy

a paru plus odieux que la mort, quelle route a-t-il suivie pour briser ses liens? Il a formé la longue, la difficile, l'impossible entreprise de faire prononcer la nullité de ses engagemens; il couvroit d'opprobre ses enfans, leur mere, leur innocente mere. Tout ce qui reste de sensible dans son être, devoit frémir de son dessein odieux; ce sut alors, par les Loix des François & des Chrétiens, qu'il vouloit qu'on jugeât de la validité de son mariage; il essayoir, par d'impuissans efforts, d'emprunter de nos maximes, des droits qu'il ne tronvoit pas dans sa Loi , dans la doctrine Judaïque, & dans les rites & les usages de sa Nation.

"Eh! pourquoi tant de foins, tant de vaines, tant d'horribles tentatives, s'il trouvoit près de lui, sans peine, sans recherches, sans combats, avec moins d'ignominie, ce qu'il alloit chercher si inutilement, si péniblement & si loin? Il ne le croyoit donc pas alors, qu'un mot lui suffiroit pour se donner à lui-même la licence que tous les efforts combinés de ses amis, de ses protecteurs, de ses patrons n'auroient jamais obtenue de la Justice. Non, il ne

le croyoit pas, il pensoit comme nous: tel est le pouvoir de la conscience même corrompue, de la vérité même odieuse. Le premier cri du cœur, dans l'homme le plus injuste, conspire avec la Justice même pour consondre son iniquité, & pour lui enlever le fruit de ses combinaisons tardives «.

4°. Le divorce du sieur Peixotto seroit rejeté au Tribunal des Rabbins, & contrarie la Jurisprudence des Juiss,

autant que la Loi.

» Il faut, disoit M. Target, ramener Peixotto au Tribunal Rabbinique, pour le juger suivant les usages & la

Jurisprudence des Juiss «.

C'est par la Loi, dit ce Juif, & non par les usages, que son droit a dû se fixer. Mais la Loi ne sur qu'une police propre au Gouvernement Juif, & n'a plus d'esset quand ce Gouvernement a cessé.

Non seulement le divorce, tel que veut l'exercer le Juif Peixotto, est le comble de la barbarie, la pratique la plus contraire à l'espece de divorce établi chez toutes les Nations policées qui permettent la dissolution du mariage; mais encore cette Loi bien enten-

H

due ne sousse puisées dans la conduite de la femme.

Quand tous ces principes ne seroient pas établis, il seroit déraisonnable de déparer une Loi aussi cruelle, des traditions qui la temperent; il seroit effroyable d'imaginer que, pour aggraver un Réglement contraire à nos principes, à nos mœurs, à notre police, des Magistrats Chrétiens se permettroient ce que le Sanhédrin croiroit devoir s'interdire.

Qu'on puille négliger des usages congraires à une Los précise, évidence, savorable, des usages qui combattroient un droit naturel, ou fondé sur la justice éternelle & fur l'intérêt du genre humain, cela seroit peut-être propofable. Mais quand la nécessité, le senriment de la justice, l'humanité, qui, dans le coura des fiecles, fe font entendre enfin au cœur de l'homme, ont apporté parmi les Juiss disperses, des adoucissemens à une licence révoltante, à une tyrannie farouche, que les mêmes motifs de tolérance ne conduisent plus à ménager; c'est utte dérission de prétendre que ces précieuses modificavions ne doivent pas être consultées,

Le que, moins humains ou plus judaiques que ne le sont les Juiss euxmêmes, nos Tribunaux doivent chercher, dans une lettre rigoureuse, des privilèges atroces que la Nation ellemême a modétés, & se détacher des principes que leur Religion leur inspire, pour devenir plus relâchés que ne le séroient des Rabbins.

Parcourons donc rapidement ce ta-

bleau des usages judasques.

On ne parlera point du dessein que Saint-Joseph conçut de répudier Marie; on sait quels soupçons une providence impénérrable avoit permis qu'il conçût sur la pureté la plus angélique.

Inutilement aussi rappelleroit-on les divorces que Salomé; Hérodias & Bérénice ont donnés à leurs époux; ces divorces n'étoient point autorisés par la Loi, & n'ont nen que d'étranger

à la Cause.

D'ailleurs, on doit s'occuper principalement des ulages observés par les Juifs depuis son dispersion.

On commence par rapporter ce que dit un homme tel que Buxtorf, l'un H vi

des plus célebres Hébraisans, celui qui

inésite le plus de confiance.

» Aujourd'hui, dit-il, les divorces sont très-rares parmi les Juis, & peutème même sont-ils aussi rares & aussi dissiciles que parmi les Chrétiens; ils ne peuvent se faire que de la connoissance & avec l'approbation des Rabbins «.

Voici un autre passage de Léon de Modene, Cérémon. & Cout. des Juiss, chap. 6, n° 2: » Pour empêcher qu'on n'abuse du privilége (de la répudiation), les Rabbins ont ordonné plusieurs formalités qui consument bien du temps; si bien qu'il arrive souvent qu'avant que l'on puisse écrire la lettre de divorce, on se repent ou on se réconcilie, & on vit bien ensemble «...

Cela s'accorde bien avec ce que nous venons de lire dans Bustorf; & déjà cela commence à expliquer la plus

grande rareté des divorces.

Léon de Modene énonce ensuite ces formalités.

1°. Les lettres de divorce ( qu'on appelle Chett) doivent être écrites devant un ou plusieurs savans Rabbins, sur du vélin, qui doit être ré-

glé. Elles ne doivent contenir ni plus ni moins que douze lignes, en lestres carrées, avec une infiniré de petites minuties dans les caracteres, dans la maniere d'écrire, dans les noms & furnoms du mari & de la femme.

Plusieurs Synagogues exigent que la lettre de divorce soit écrite en langue chaldéenne, en lettres hébraiques, qu'aucun mot ne soit susceptible d'un double sens dans une langue qui néanmoins attache plusieurs valeurs à la

même expression.

Si ces minutieuses ordonnances semblent tenir un peu trop du caractere des Juiss, si même elles se présentent d'abord sons une apparence ridicule, respectons néanmoins le motif qui les a introduites, les subtilirés même & les pièges dont ils ont environné l'exercice du plus barbare des priviléges: reconnoissons à ces traits l'esprit qui les anime, & ne permettons pas qu'on espere de nos Tribunaux une moindre sévérité.

Léon de Modene ajoure, 2° quelle doit être la forme du Chett, quant à rédaction.

- 3°. Le Rabbin interroge enfuite le
- 4°. On fait en sorte que dix personnes au moins soient présentes à l'action, outre les deux témoins qui signent la lettre de divorce, & deux autres témoins qui doivent en certifier la date.
- 5°. Le Rabbin doit ordonner à la femme d'ouvrir les mains & de les rapprocher, de peur que l'acte ne tombe à terre.
  - 6.°. Il doit l'interroger tout de nonveau.
- 7° Le mari, en donnant ce parchemin, doit prononcer certaines paroles.
- belle de la main de la femme, & le lire encore une fois.

Léon de Modene annonce qu'il passe sous silence quantité de petites circonstances, qui n'ont été inventées que pour rendre cette action plus difficile.

A laquelle de ces formes s'est soumis le Juif Peixotto? Il prétend avoir fair porter chez la femme, par deux Notaires & deux témoins, un papier

# DE CAUSES CÉLEBRES: 184

qu'elle n'a pas voulu recevoir : il a depuis reconnu l'inutilité de cette démarche; il s'est transporté lui-même chez un portier, avec un papier étrit en françois par lui seul; il a remporté ce papier, dont il a fait signifier une copie par un Huissier, sans que jamais l'original ait été remis à la femme, ni par son unari, ni par aucun sondé de sa procuration.

Et il faudra que les Magistrats, avertis de la rigueur des formalités établies par les Docteurs de la Loi Judaïque, prononcent sans scrupule, jugent avec autant de légéreté que les Juis y mettroient de poids & de lenteur, que Peixotto est libre, que sa femme légitime n'est plus à lui, & qu'un lien sacré, reconnu parmi nous indissolui-

ble, est rompu pour jamais!

Qui a pu faire naître, dans l'esprit des Rabbins, l'idée de ces difficultés presque insurmontables, dont ils ont embarrassé l'usage du divorce judarque? n'est-ce pas l'une de ces deux choses?

Ou la crainte de révolter & d'aigrir les Nations qui les tolerent, en répugnant à leurs mœurs, par le spectacle fréquent d'une cruauté inouie.

Ou le sentiment même de la justice qui se fait sentir aux cœurs de tous les hommes, & qui leur montre, surtout dans l'infortune & la disgrace, les caracteres odieux de leurs usages les plus antiques.

Aussi s'est-il élevé de temps en temps, parmi les Israélites, des hommes d'un esprit juste & d'un cœur droit, qui ont réclamé fortement contre l'abus de cette

police du divorce.

Ainsi, l'un des plus illustres Rabbins, Guerson, assisté de l'avis d'un grand nombre des premiers Rabbins de différentes provinces, prononça, dans une nombreuse assemblée, l'anathème le plus terrible contre tout homme qui répudieroit sans des motifs graves ou par les motifs frivoles qu'adoptoient le Docteur Hillel & le Docteur Akiba, soit sa premiere, soit sa seconde femme, sans avoir son consentement.

Cet anathême qui, je ne sais pourquoi, dans une question morale, devoir finit, dit-on, l'an 4999 du monde

## de Causes célebres. 189

(les Juiss comptent aujourd'hui l'an 5539), a été adopté, confirmé par un décret irrévocable & à perpétuité par plusieurs milliers de Juiss, pour être observé par eux & par leur postérité jusqu'à la fin de tous les siecles.

En vain annonce-t-on que, suivant le Schoul schan aroush, cet anathême de Guerson a été reseté par les Juiss Provençaux, & qu'il ne subsiste parmi les Polonois qu'en vertu d'un décret des Rabbins de Pologne, qui l'ont renouvelé; que même la peine de l'anathême ne s'applique pas aux semmes Polonoises: le poids de ce jugement, rendu par tout ce qu'il y a eu de plus illustre dans les Maîtres de la Loi, n'en est pas moins de la plus haute importance; & les Docteurs de la Nation Portugaise, c'est-à-dire, précisement de celle de Peixotto, nous attestent unanimement que ce décret est inviolablement observé parmi eux.

est inviolablement observé parmi eux. David Athias, Rabbin de la Communauté des Juiss Portugais à Bordeaux, décide » que le mari ne peut pas, par sa seule volonté, donner le divorce à sa femme, par la seule raison qu'elle lui déplaira, en ce qu'elle nè

sera pas belle, ou sera plus âgée qu'il ne pensoir, sur-tour après qu'il en aura eu des enfaus; mais de plus, s'il est question de la premiere semme, il ne pourra la divorcier, quand même il l'abhorrera......«.

Il cite à l'appui de sa décisson, plusieurs Rabbins qui la confirment.

Peixotto demande où ces Rabbins ont puisé la faveur particuliere qu'ils accordent à la premiere semme, à celle qui a mis au monde des ensans. » Hélas! s'écrioit avec indignation M. Target, hélas! cœut malheureux! ils l'ont prise dans la Nature, dans cette voix universelle qui nous parle à tous, & qui est muette pour vous; ils l'ont prise dans ces paroles mêmes de vos livres, où la sagesse vous donne, par la bouche du Prophete, ce commandement précis: Uxorem adolescentiæ tuæ noti despicere.

Selomoh Salêm, Rabbin des Juifs Portugais d'Amsterdam, dans une Consultation du 5 du mois de Sivan, de l'an 5538 ( ce qui répond au 5 Juin 1778 de l'Ere vulgaire), s'exprime

ainfi:

Il distingue les femmes en quatre

gés de s'intéresser.

Les semmes qui transgressent la Loi de Moise & d'Israël, qui sont manger à leurs maris des choses désendues par la Loi, peuvent & doivent même être répudiées; mais l'assemblée des Anciens n'oblige pas au divorce en pareil

le Sénat ou le Juge ne sont point obli-

cas.

Les femmes qui ont commis adultere, & qui en sont convaincues devant le Sénat, sont répudiées par ordre du Sénat même.

Les secondes ou troisemes semmes qui ont commis des sautes ou des négligences qui ne tiennent pas du crime, mais qui déplaisent à seurs maris, pouvoient être autresois répudiées, suivant l'opinion de la secte dominante d'Hillel; mais depuis l'anathême de Rabbi Guerson, le divorce en ce cas n'est plus permis: » Nous sommes très exacts,

ajoute le Rabbin Selomoh Salêm 🥒 💈 ne point encourir cet anathême, parce que la peine des transgresseurs est terrible; & le Sénat ou les Juges d'Ifraël doivent employer toute leur autorité pout empêcher que personne ne le fasse de propos délibéré, sans égard pour l'anathême. Enfin les femmes, dit-il, qu'il est prohibé de répudier, c'est la premiere femme qu'un homme a époulée, qui est honnête & vertueuse, & saine de corps, & dont il a eu des enfans. Une telle femme ne peut être répudiée de son mari : cela a été ainsi décidé selon l'avis de tous nos Jurisconsultes. & s'est pratiqué dans nos Tribunaux tant anciens que modernes; & nous suivons cette regle très-strictement jusqu'à ce jour. Nous n'avons jamais oui dire qu'un homme ait répudié sa premiere femme honnête, vertueuse, & dont il avoit des enfans «.

Ainsi Peixotto vient donnet le premier exemple d'un abus aussi funeste; c'est à des Magistrats François qu'il s'adresse pour obtenir ce qu'il demanderoit en vain à sa Nation, & son audace est telle, qu'il espere que du sein du Christianisme, contre la Loidivine des Chrétiens, fortira, pour autoriser un divorce inoui, une décision licencieuse qui portera le scandale jusque dans la Synagogue.

Moseh Cohen d'Azevedo, Rabbin des Juifs Portugais de Londres, dans le pays même où Sara Mendès d'Acosta a reçu la naissance, adopte la décision entiere de Selomoh Salèm ; il atteste » qu'il est positif & certain qu'on doit empêcher, de tout son pouvoir, un homme qui voudroit répudier malgré elle sa premiere semme, qui est honnête & vertueuse, & de laquelle il a des enfans. Et quel sera le téméraire, ajoutet-il, qui osera exécuter un pareil divorce, contre le sentiment unanime des Sages d'Israel, anciens & modernes... en violant la peine grave de l'excommunication qu'impola le grand Jurisconsulre & Maître Rabbi Guerson de glorieuse mémoire, lequel fut reconnu comme Maître supérieur dans toutes les Synagogues de notre dispersion «?

En conséquence, le même Rabbin déclare « que s'il trouvoit quelqu'homme qui voulût répudier sa semme malgré elle (si ce n'est dans les cas rapportés par le savant Rabbin Selomoh Salêm), le Rabbin qui dresseroit le libelle seroit regardé ou considéré comme un ignorant & un transgresseur, pour avoir co-opéré & aidé à l'exécution d'une chose contraire à ce qui est établi dans toutes les Synagogues des Espagnols & des Allemands «.

· Celui d'Amsterdam certifie n'avoir jamais exécuré aucun divorce, si co n'est de concert entre le mari & la semme, soir lorsqu'après avoir inutilement tenté de tétablir entre eux la bonne intelligence, une discorde scandaleuse continue dans leur maison; soit lorsque-le mari étant dangereusement malade & prêt à mourir sans enfans, la femme désire d'être affranchie de l'obligation d'épouser son beau-frere, qui seroit un mauvais homme, méchant, ou aveugle, ou entaché de quelque défaut considérable; soit lorsque le mari partant pour un long voyage, & pouvant mourir dans un pays éloigné sans qu'on air de ses nouvelles, il affranchit conditionnellement sa femme par un écrit de divorce, pour ne faire usage de sa liberté, & passer à d'autres noces qu'après un certain temps d'absence.

Le seul divorce dont ce Rabbin air

connoissance, c'est celui qu'on donne à la femme quand elle a commis un adultere & qu'il y en a eu des témoins, en sorte que suivait la Loi de Moïse, il est désendu à son mari d'habiter avec elle. » Nous lui faisons, dir-il, donner un libelle de répudiation; & quoiqu'à la rigueur de notre divine Loi, elle dût être chassée malgré, elle, nous l'engageons à donner son consentement «.

Les Rabbins de Bordeaux donnent

» Il y a plusieurs exemples, disentils, de semmes répudiées sur des motifs les plus conséquens; mais il n'y a aucun exemple qu'aucune l'air été par caprice; cela ne se pratique pas même chez les Nations barbares.

"Les causes de divorce qui ont eu fieu dans ces derniers temps, ont été; avoir la femme fait manger à son mari des choses désendues par la Loi; s'être le mari & la femme maltraités tous deux au point d'avoir couru risque de s'entre-tuer, & s'être accordés l'un & l'autre sur le divorce; ensin, avoir été la femme adultere, chose qui exige impérieusement que l'on ordonne le di-

vorce pour faire cesser l'occasion du péché, & que ceux qui vivent ainsi, se convertissent à Dieu «.

Les mêmes principes sont établis dans la Consultation de Haym Azulay, savant & sameux Rabbin des Synagogues des Juiss dans la Palestine; les outrages dont Peixotto accable ce personnage estimable & honoré dans sa Nation, sont dignes du mépris qui éclate dans sa conduite, pour toutes les loix de l'humanité, de la décence & de la

Religion même.

» Sacrifiez donc à présent ( disoit aux Magistrats le Défenseur de la dame Peixotto), sacrifiez & la Loi de Dieu dans l'institution du mariage, & la Loi politique de Moise bien entendue, & les rites des Israélites, & les principes des Rabbins les plus illustres. & les usages de la Nation Portugaise, aux passions du Juif Peixotto. Que votre jugement soit un scandale pour les Chrétiens, un scandale pour les Synagogues, un outrage à l'humanité, aux Loix naturelles, & un triomphe pour le désordre. Que les Maîrres de la Loi de servitude soient effrayés de licences gu'on obtient des Tribunaux, sous le regne

DE CAUSES CÉLEBRES. 198 regne de la Loi de grace & de charité. Prosternez, abattez la vertu aux pieds du vice insultant, & montrez aux Juiss, qui le croiront à peine, que leurs déréglemens font mieux servis par l'Autorité qui les tolere, que par les Anciens qui les dirigent. Gênés, importunés de la sévérité de leurs Rabbins, qu'ils négligent leurs formes, qu'ils fuient leur Tribunal, qu'ils viennent ici, & que cet étendard des Chrétiens, exposé dans le sanctuaire de la Justice soit, pour les éternels ennemis du nom chrétien, le signal & le garant de leurs désordres. Voilà ce que vous demande, ce qu'attend de vous le Juif Peixotto.

quand il seroit fondé sur une Loi directe, quand il auroit été permis sans cause, quand il seroit conforme à la Jurisprudence des Juiss, devroit être

rejeté par les Tribunaux.

» On suppose tout ce qui n'est pass le divorce sans cause, le divorce de caprice & d'aversion, le divorce avec la premiere semme, le divorce avec la semme honnère, pure, irréprochable, le divorce avec la semme séconde, qui a

Tome XII.

194

donné des enfans à son époux; le divorce, en un mot, présenté par le vice à la vertu, par la barbarie à la sensibilité & à la douceur, par la férocité à la nature, on le suppose toléré par les principes des Rabbins eux mêmes, tolèré par les Synagogues Portugaises: Eh bien! les Chrétiens, les hommes sensibles, les Magistrats, administrateurs de la chose publique, devroient

le proscrire.

» On révere cet admirable décret de la Providence, qui conserve les Juise en les accablant, qui les maintient en un seul corps, en dispersant les membres, qui députe aux deux bouts de la terre les témoins de ses merveilles, en attendant le moment ignoré qui doit les réunir au fein de la vraie Eglile. On voit le doigt de Dieu dans leur malheur; on le voit dans leur perse-vérance; leur déchéance est en même remps l'exemple de la justice & le garant de la miséricorde. Le mystere de leur existence n'est pas moins marqué du sceau de Dieu, que le mystere de leurs opprobres; il faut qu'ils soient punis, & il faut qu'ils soient soufferts; ils ne peuvent être ni dominans, ni deunits; & sans le savoir, les hommes ont fait, en croyant n'obéir qu'à leurs pensées, ce qui étoit réglé par une pensée

toute puissante.

» On ne suivra pointdans le détail, ni les Loix de tolérance qui leur ont été accordées par les Empereurs, ni les graces qui leur ont été octroyées, ni les persécutions qu'ils ont souffertes, ni les extorsions qui ont été si souvent la rançon de leurs personnes, ni ces affligeantes fureurs dont un faux zele a cru devoir armer la Religion d'un Dieu de paix ; & si on s'arrête un instant sur les décrets des Papes, ce ne sera que pour se reposer avec joie sur cette consolante idée, que le véritable esprit de la piété chrétienne avoit prévenu depuis long-temps les leçons incertaines & tardives de la raison & de la philosophie.

Nous avez tort, écrivoit le grand Saint Grégoire à Paschase, Evêque de Naples, vous avez tort de souffrir la persécution contre les Juiss: espéronsnous, en empêchant leurs cérémonies, les gagner à notre soi? Provoquons les de raison & de douceur; faisons qu'ils veuillent nous suivre, & qu'ils ne nous

I ij

fuient pas..... qu'ils foient parmi nous sans inquiétude; qu'ils célebrent leurs solennités; & n'employons, pour les ramener, que les avertissemens & les conseils, qui, avec l'aide de Dieu, autont plus de puissance que n'en ont es les persécutions.

» Telle est la Loi d'un Dieu qui selere tous les hommes, & que nous avons offensé par nos rigueurs, en ofant

espirer à servir sa providence.

ves presque continuelles de sévérité & de douceur, d'exils & de rappels, de sourmens & de protection, que les Juiss ont épouvées en France; il suffit de dire que les Juis Espagnols, transportés autresois, disent-ils, de Babylone à Cadir, séparés de leurs freres, au moment où ceux-ci se sont rendus coupables du plus grand des crimes, chassés au delà des Pyrénées, sous Isabelle & Ferdinand, par les rigueurs de l'Inquisition, ont trouvé du repos & un asile dans ce Royaume.

" Ils obtinrent fuccessivement de Henri III, Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, & du Roi régnant, des Lettres Patentes qui n leur permettent de demeurer en France, d'y vivre suivant leurs usages, sans qu'ils puissent être inquiétés & recherchés pour raison de leur maniere de vivre «.

Voilà le réfumé général des Loix qu'ils

ont obtenues

Ne troublons donc pas les Juiss dans l'exercice des cérémonies, dans l'observation des préceptes de leur Religion: soyons doux & pacifiques comme notre Maître; attendons les temps cachés au sein de Dieu, & respectons les devoirs de l'humanité qu'il a gravés dans notre sein.

Recevoir les Juifs & leur ordonher ce que leur Loi leur défend', leur défendre ce que cette Loi leur ordonne, ce feroir fans doute une contradiction

absurde & barbare.

Mais s'ensuivra-t-il de là que toutes les facultés qu'on leur donnoit, ou qu'on toléroit en eux dans la Judée, leur doivent être conservées sans examen? Que leurs Loix purement politiques, purement analogues à la forme d'un gouvernement anéanti, s'observeront au milieut des peuples parmi lesquels ils seront dispersés? Lapideront-ils à la porte de mos villes leurs semmes adulteres, les

filles qui n'ont pas porté au lit, nupé, tial les prémices de leur pudeur? Courmettront-ils l'usure avec les étrangers à leur Nation, c'est-à-dire, avec les peuples où ils trouvent une protection hofpitaliere? Seront-ils affranchis de leurs obligations & de leurs dertes à la cinquantieme année? Non, sans doute. La Nation qui leur présente un asile ne peur pas, ne doit pas rendre ce secours incompatible avec les Loix de leur conscience, les forcer à faire ce qu'elle condamne, ou les empêcher de faire ce qu'elle prescrit; mais tout ce qui tient à leur ancienne police, tout ce qui est purement positique, & civil, tout ce qui n'est pas de l'offence de la Religion, tout ce qui n'est que droit, faculté, privilége, tout ce dont ils peuvent s'abstenir sans commettre un crime, toute discipline à laquelle ils peuvent se soumettre sans pecher contre leurs principes: toutes ces choses sont d'un caractere bien différent,

C'est à l'autorité sons laquelle ils vivent, à considérer ces objets sous le point de vue de l'intérêt public, à les borner, les modifier & les soussers, suivant qu'ils répugnent ou qu'ils s'allient aux mœurs & aux constitutions du pays qui les admer. Le Juif qui commettroit un crime contre notre Nation feroit jugé par elle & fuivant nos Loix il est Juif, mais il est François; la bonté de nos Souverains a voulu que ceux d'Espagne & de Portugal sussent traités comme leurs autres sujets. Mais cette générolité touchante, en leur conférant des droits, leur imposeaussi des devoirs; & tout ce qui blesse la police du peuple auquel on veur bien les agréger, n'est plus au nombre des privilégés dont la réclamation leur foit permise.

Ainsi les Rabbins de Bordeaux reconnoissent dans leurs décisions, que la polygamie, autrefois permise aux Juiss, leur est interdite en France. Si ce fut un droit civil de leur Nation d'être polygames en Palestine, ce n'est pas certainement un crime en France de se réduire à une seule épouse; jamais la pluralité des femmes ne leur a été commandée, & le spectacle d'une licence scandaleuse, contraire à nos Loix & à nos usages, paroîtra toujours, aux yeux d'un sage Gouverne-ment, de la plus dangereuse conséquence.

» Il en est de même du divorce, disoit M. Target en s'adressant aux Juiss: » Cessez-vous d'être Juiss, les enfans d'Abraham, la Nation autrefois choisie de Dieu même, parce que vous ne méprisez pas vos compagnes, les femmes de votre jeunesse? Péchez-vous en ne répudiant pas vos épouses, en ne les répudiant pas sans motif, pour satisfaire uniquement vos déréglemens & vos goûts dépravés? Que dis-je! Pé-chez-vous? Vous péchiez autrefois dans la terre qui vous fut donnée, en vous livrant à ce désordre. Ce crime n'étoit pas puni ( car je suppose en ce moment, contre la vérité, que la Loi, les usages sont conformes à la prétention odieuse de Peixotto, à ce privilége indéfini qu'il réclame), ce crime, dis-je, n'étoit pas puni, parce que volus étiez féroces, parce que le premier devoir d'un Législateur, en gémissant des abus, est de céder à ceux qu'une profonde malice rend incorrigibles.

» Mais cette raison, digne de larmes; elle a cessé avec votre gouvernement. Maîtres dans la contrée que vous possédiez, vos excès étoient à craindre, vos sureurs dangereuses, vos révoltes

#### DE CAUSES CÉLEBRES, LES

inquiérantes, vos soulévemens pouvoient être destructifs. Il falloit transiger avec vos passions. Aujourd'hui, répandus par toute la terre, accontumés d tous les climats, mêlés, confondus avec sous les peuples, adoncis par leurs mœurs & par votre dépendance même, surveillés, réprimés, contenus par tout ce qui vous environne, heureux chez des peuples doux & humains, tant que vous respectez vos devoirs, intéresses à leur plaire, mais punis aussi-tôt que coupables, vous n'êtes plus le même peuple. Proprement vous n'avez plus de légiflation civile; tout ce qui appartient à ce code, vous est devenu étranger; & tout ce qu'un Légissateur prudent soussioit, toléroit dans vos peres même en condamnant leur conduite. n'est plus par-tout ailleurs, qu'un crime comme il l'étoit alors; mais un crime auquel il n'est plus nécessaire de conniver, & dont le privilége ne vous a pas fuivi jusqu'aux extrémités du monde.

"Vous me citez l'exemple de la Sicile, où jadis les Hébreux, dires-vous, usoient de la polygamie. Je n'ai pas à rechercher quels ont pu être, pendant

un temps, les motifs de cette tolérance extraordinaire; mais chez mous, mais en France, vous vous tenez forts d'un seul exemple secret, ignoré, mystérieux, qui par cela même qu'il seroft seul, prouveroit à tous les sesprits raisonnables, que la polygamie n'est pas foufferte; & de cette vérité de fait, tous vos Rabbins en déposent.

» Vous avez une Loi qui ne permet pas seulement, mais qui ordonne au frere d'un mari, mort sans enfans, d'épouser sa veuve; qui défend à celleci de se marier, si son beau-frere ne l'a pas affranchie de ce joug, en subif-sant lui-même une cérémonie étrange. Il doit comparoître devant les vieillards à la porte de la ville,, s'affeoir sur une pierre, souffrir que sa belle - sœur le déchausse d'un pied, & lui, crache au .vilage.

» Eh bien! Blanche Silva avoit perdu son époux, Tellès d'Acosta, son beaufrere, étoit marié; les Rabbins ne lui ordonnerent pas de prendre une seconde femme dans la personne de Blanche Silva. Elle-même, dans sa Requêto, reconnut que son beau-frere étant engagé dans le mariage, elle ne pouvoit de-

DE CAUSES CÉLEBRES. 203 mander qu'il l'épousat ; mais les Rabbins, jugeant que, suivant la Loi, celleci ne pouvoit être libre qu'après avoir acquis, par la cérémonie judaïque, cette liberté nécessaire pour un nouvel engagement, condamnerent Telles d'Acosta; non à l'alternative que nos mœurs interdisent, d'épouser ou de comparoître à la porte de la ville, mais purement & simplement à subit la cérémonie. Il s'y refusa; le Parlement de Bordeaux ordonna l'exécution de la Sentence tabbinique, mais ne laissa point au Juif la liberté du choix.

» Et en effet, pourquoi tolérerionsnous aujourd'hui parmi nous, fous nos yeux, des abus que la nouvelle manière d'exister du peuple Juif nerend plus comme autresois irremédiables?

» Pourquoi faudtoit-il que, contre notre conscience, contre la Loi de Dieu, contre les intérêts de notre Gouvernement & de nos mœurs, nous laissassions aux Juiss la jobissance de privilégés criminels, dont il leur sur accordé, mais jamais ordonné de faire ulage?

"Ce n'est donc rien aux yeux du Juif Peixotto, que l'exemple de la polygamie, l'exercice du divorce présenté par une Nation entiere, par une Nation nombreuse dans certaines villes, aux yeux d'un peuple qui doit avoir ces

pratiques en horreur.

» Les habitans d'un Royaume Chrétien croient que l'union d'un seul homme & d'une seule femme, l'indissolubilité du lien qui les attache l'un à l'autre, sont des institutions de Dieu même: s'ils souffrent sous l'impression des chaînes qu'ils ont prises, ils se consolent parce qu'ils obéissent à l'ordre de Dieu; l'idée de rompre leurs liens ne naît pas même dans leur esprit, ils rejettent cette idée sacrilége; la soumission de tous ceux qui les environ-nent leur inspire la patience, les affermit dans le devoir, rend leurs peines moins ameres: verront - ils un autre peuple établi au milieu d'eux, s'affranchir de ces entraves sans perdre une partie du respect qui les attache à leurs faintes maximes, fans fecouer plus d'uloureusement leurs chaînes, sans se révolter peut-être contre l'austérité religieuse des dogmes dont on a nourri leur enfance?

### DE CAUSES CÉLEBRES. 20

» Jadis la paix de la Judée exigea que le Législateur dissimulât des fautes; aujourd'hui la paix des Chrétieus exige que les mêmes fautes ne soient

plus tolérées parmi les Juifs.

» Prenez donc ( disoit M. Target aux Magistrats ) prenez exemple sur la sagesse du Législateur des Hébreux ; saites en ce moment, non ce qu'il a sait, mais ce qu'il feroit à votre place; il respecta le bien public en soussirant des abus: vos sonctions aujourd'hui sont plus douces & plus consolantes; c'est en les réprimant que vous assurez le bien général «.

Sur ces moyens opposés, qui ont été développés pendant plusieurs Audiences solennelles, le Châțelet de Paris a rendu, le 10 Mai 1779, une Sentence interlocutoire dont nous allons

transcrire les dispositions.

Nous ordonnons (est il dit dans cette Sentence dont les Parties n'ont point interjeté appel) qu'il en sera délibéré : & après qu'il en a été délibéré, donnons lettres à la Partie de Martineau du désistement donné par celle de Target à l'Audience & par écrit, de sa demande en séparation d'habitation con-

tre ladite Parrie de Martineau; avant faire droit sur la demande de la Partie de Target, en nullité de l'acte qualisié libelle de divorce à elle signissé à la requête de la Partie de Martineau. sans préjudicier aux droits des Parties au principal, & sous la réserve de leurs moyens & droits en leur entier, disons que lesdites Parties de Martineau & Target seront entendues en personne & en présence l'une de l'autre, par deux Rabbins de Nations Juive & Portugaife, lesquels seront choisis par la Partie de Martineau, & néanmoins prêteront en nos mains serment sur la Bible, en présence de la Partie de Target, ou elle dûment appelée, de bien & fidélement s'acquitter de leur ministere; quoi faisant, lesdits Rabbins donnéront aux Parties actes de leurs comparutions ou défaut, dresseront personnellement, même feront signer aux Parties, s'il y échet, les actes qu'ils croiront devoir rédiger, conformément aux usages des Juis Portugais, & déposeront le tout pour minute à Boulard, Notaire, pour en être par ledit Boulard délivré expédition aux Parties, s'il en est requis, &

DE CAUSES CÉLEBRES. 207 être sur le tout, après nouvelle comparution des Parties par-devant nous en notre Hôtel, & icelles par nous encendués en personnes en présence l'une de l'autre, statué définitivement ce qu'il appartiendra, dépens réservés, ce qui fera-exécuté nonobstant & sans sitjudice de l'appel, &c. avec pla T ma A . . . \$ 60 3 6 6 5 19 🐇 , כן אווופ מנ נכווף: Letiné aufento na let e di granit, sudo in marco na, de endinos constituidos de cuar

m Charles a

# CURE accusé d'usure & d'autres

FARVENU à un âge avancé, disoit le sieur Hubert (Curé du Meux, paroisse du diocese de Beauvais), pourvu, depuis 34 ans, de la Cure du Meux, jouissant d'une réputation intacte, M. Laurez, Seigneur de ma paroisse, trame tout-à coup une accusation odieuse contre moi rend plainte sous le nom de son Procureur-Fiscal, instruit une procédure criminelle, dont les premiers actes m'ont enlevé ma liberté, & prolonge avec plaisir ma détention dans ses prisons.

Enlevé à fon Tribunal, pour paroître devant ceux que la Cour m'avoit indiqués, un jugement émané de l'Officialité de Beauvais, a déclaré nul le décret de prise de corps décerné contre

moi.

» Intimé aujourd'hui sur l'appel comme d'abus, interjeté par M. Laurez, devenu mon véritable Adversaire, au moyen de la plainte qu'il a de

mini-ab. Google

# DE CAUSES CÉLEBRES. 201

nouveau rendue contre moi, je dois compte au Public de la conduite que j'ai tenue & des persécutions que j'ai

éprouvées.

» La paroisse du Meux renferme environ six cents communians : une portion congrue, le casuel & l'honoraire des fondations composent le revenu de la eure, dont un Vicaire partage l'honorable & pénible fardeau. Ce revenu, quoique borné, joint à celui de ma mere, qui vivoitavec moi, étoit plus que suffisant pour nos besoins, que nos désirs n'ont jamais surpassés. Les fruits d'une prudente économie, & la vente de deux maisons situées à Compiegne, m'avoient procuré quelque fonds d'épargne. On m'en vit faire l'emploi à différentes époques, en plusieurs parries, & presque toujours par des actes authentiques «.

En 1767, le sieur Hubert entra en marché avec Louis-François Barbe, Vigneron au Meux. Comme ce qui s'est passé entre eux forme le crime dont M. Laurez poursuivoit la vengeance, il est nécessaire d'entrer à cet égard dans

quelques détails.

Ce particulier avoit annoncé publi-

quement la vente d'un jardin, qu'il disoit être de quarante verges. Moyennant 200 livres comptant, il en céda la propriété au sieur Hubert, & se réserva le droit de la racheter. L'acte sut sait sous seings-privés; M. Laurez lut l'écrit, en critiqua même la teneur; & sa critique portoit sur ce qu'en y stipulant le prix, remboursable en quatte payemens égaux, il n'étoit pas exprimé que l'acquéreur quitteroit le jardin dans la même proportion. Ensin, son Garde voulut lui persuader d'y faire une pépiniere & d'en exercer le retrait. M. Laurez alla le voir dans cette vûe.

Mais il sut découvrir & que le jardin vendu pour quarante verges n'en contenoit réellement que trente-quatre, & que la propriété du terrein en entier n'appartenoit point à Barbe, mais à ses ensans mineurs, comme héritiers de leur mere. Il écarta en conséquence toute idée de retrait, & les causes de son éloignement, parvenues à la connoissance du Curé, l'inquiéterent sur la sûreté de son acquisition.

Il avoit déjà fait deux récoltes : chacune avoit produit cinquante petites

DE CAUSES CÉLEBRES. 11

bottes de soin. Tous frais prévélés, il se trouvoit avoir acquis pour 200 livres, environ quatre francs de revenu; intérêt trop mo dique pour qu'il pût entreren compensation avec le risque éventuel d'une vente aussi mal assurée. Il en proposa la résiliation à Barbe: il avoit le droit de l'y forcer; mais il n'éprouva point de résistance; & si Barbe eût pu rendre l'argent lorsqu'il reprit son héritage, ou plutôt l'héritage de

ses mineurs, tout eût été terminé. Mais Barbe avoit vendu pour replacer; car le besoin ne l'avoit pas mis dans le cas de se dépouiller pour vivre; mais il étoit incontestablement propriétaire de deux arpens & demi de vignes; outre quatre à cinq arpens en terres, jardins & maisons. Il offrit au Curé une redevance fonciere & annuelle de dix hortées de raisin. Le Curé l'accepta sans le moindre scrupule; & le 27 Septembre 1769, ils se transporterent, pour la rédaction de ce second marché, chez un Notaire Royal. Cette demarche & l'authenticité qu'elle tendoit à procurer au contrat projeté, prouvent bien qu'en le formant, les contractans n'ayoient pas même l'idée du crime, qui depuis

a servi de prétexte à la persecution

qu'éprouva le Curé.

Cependant la premiere vente ayant été faite sous signature privée, & l'acte n'ayant pas été contrôlé, le Notaire observa qu'il n'en pouvoit pas faire mention dans celui qu'il alloit rédiger. Pout prévenir les recherches désagréables & onéreuses que le Fermier du contrôle n'auroit pas manqué de faire, on imagina de ne point parler de ce contrat sous signature privée, & de stipuler que la redevance des dix horrées de vin étoit constituée pour les aco livres que Barbe avoit reçues pour raison de l'héritage qu'il avoit vendu d'abord au Curé.

Durant le pour-parler auquel cette explication donna lieu, survint Antoinette Lesevre, veuve de Charles Marsille, habitante de l'un des hameaux de la paroisse du Meux. Elle avoit proposé au sieur Hubert la vente de dix verges de vigne; le prix étoit accordé entre eux à 60 livres, & on se disposoit à en passer le contrat en même temps que celui dont on vient de parler: mais Barbe parut jaloux de ce marché. Les dix verges de vigne en avoissmoient vingt autres dont il étoit pro-

priétaire dans le même canton. Si le Curé les eût achetées, si elles lui eus-fent appartenu à l'époque dont on parle, il auroit pu, sans doute, les lui vendre moyennant une redevance fonciere, en vin ou en autres denrées. Mais il ne sentit pas que, s'il est permis de créer une pareille redevance pour un fonds cédé au débiteur, cette opération est désendue quand c'est de l'argent qu'il reçoit.

Deux contrats furent done passés, le même jour, au même instant, & par

le même Notaire.

L'un portoit constitution au proste du Curé, de dix hortées vanisses (à) de raisin de redevance annuelle & perpéruelle, moyennant 260 livres, dont Barbe & sa semme reconnoissoient en avoir précédemment touché deux cent, & soixante comptant, en signant l'acte.

Par l'autre, la veuve Marsille vendoit dix verges de vigne à Barbe, qui,

<sup>(</sup>a) On appelle ainsi une house dont les bords sont d'égale hanteur, & qui a, par conséquent, plus de capacité que celle dont on voit ordinairement les porte-faix chargés.

pour prix, payoit les vingt écus que le Curé venoit de lui compter. Ces dix verges, & vingt autres que Barbé avoit de ses propres, furent affectées spécialement à l'exécution du contrat passé avec lui.

Quant à la redevance, le sieur Hubert la recueillit, pour la premiere sois; aux vendanges lors prochaines, en échange de la dépouille du jardin, dont il s'étoit désisté. Il avoue que cet arrangement lui sut avantageux.» Mais, dit-il, si l'on veut bien se rappeler l'espece de lésion que m'avoit sait éprouvet, pendant deux ans consécuris, le premier marché, j'ose croire que cet avantage du moment ne présentera rien que la désicaresse humaine puisse désavouer «,

Enfin, pour la commodité des conftituans, le principal fut stipulé remboursable en cinq payemens égaux, &

la rente réductible au prorata.

Le Curé jouit tranquillement de cette redevance pendant 18 mois. Mais sa sécurité sut troublée par la découverte qu'il sir par hasard, de la Déclaration du 29 Novembre 1565, qui désend de constituer des rentes en blé, ou plutôt qui ordonne de réduire toute rente ainsi constituée au taux en argent sixé par les Ordonnances; &, en pénétrant le motif qu'avoit eu le Législateur, il comprit que cette prohibition s'étendoit à toute espece de fruits naturels, quoique le blé parût avoir sixé uniquement son attention, sans doute comme l'espece & la plus intéressante pour la vie, & la plus susceptible des révolutions du commerce.

Cette réflexion générale en amena d'autres plus relativés au fujet particulier. Il calcula le produit des dix hortées pendant les années 1769 & 1770; il en fit la comparaison avec le taux de l'intérêt légitime en argent; & quoique Barbe l'eût servi à chaque récolte de façon à diminuer considérablement le taux de sa redevance (a), il crut qu'il

<sup>(</sup>a) Il étoit notoire, & lui-même l'a dit à quelques personnes, qu'il remplissoit d'eau le sond de la hotte qu'il devoit sournir pleine de fruits, & qu'il la combloit des ratins les plus verds. Le Guré n'y prenoît pas garde de sort près; chaque sois qu'il apportoit sa charge, c'étoit le soir, il soupoit au Presbytere; & comme les soupés se réitéroient autant que les voyages, il avoit le soin de

pouvoit y avoir eu à son profit un certain excédent, moindre sans doute que la perte antérieurement éprouvée sur la jouissance du jardin, mais sussisant pour

autoriser ses scrupules.

Il proposa en conséquence, à son débiteur, la résiliation du contrat du 27 Septembre 1769. Il y consentit; mais la restitution du capital lui étoit impossible. Il persistoit néanmoins à offrir les dix hottées de raissin, sauf à réduire, disoit-il, dans les années où le prix de cette denrée l'exigeroit, la quosité convenue, proportionnellement au denier de l'Ordonnance. Le Curé rejeta constamment un traité dont l'exactitude ne pouvoit être justifiée que par des calculs de produits incertains, sugitifs, & qui, ne laissant après eux aucunes traces évidentes, ne l'auroient pas garanti des soupçons de la malignité.

La rente viagere lui parut propre à tout concilier. Elle n'a point de taux fixe; & de là il conclut qu'il étoit permis de la constituer en fruits. Il

avoit

faire autant de voyages qu'il devoit de hottées. Le prétendu usurier, il faut en convenir, étoit un usurier bien peu attentis!

avoit alors cinquante - cinq ans; som argent, placé à sonds perdu, lui eût produit le denier dix. Quant à la hottée de raisin, c'est en porter la sixation au plus haut, que de l'arbitrer, année commune, à 40 sols; & cela est si vrai, qu'on ne l'a sixée qu'à un écu, dans la plainte rendue par le Procureur-Fiscal du Meux. Il s'en falloit donc que Barbe, en acceptant cette proposition, sit une affaire désavantageuse. Elle lui parut au contraire un biensait de la

part du Curé.

Cependant on conseils à celui-ci de prendre certaines précautions. On lui persuada qu'il étoit de la prudence, en persuant le principal pour toujours, de mettre la rente à couverr, pour le cours de sa vie, des accidens dont les vatiations trop communes de la fortune, rendoient la prévoyance nécessaire; qu'il convenoit ensin que les trente verges de vignes ci-devant garantes de l'exécution du contrat qu'il alloit réfoudre, le devinssent par privilége de celui qu'il devoit lui substituer. Pour se procurer cette sureté, il falloit, ajoutoit-on, commencer par acquérir l'immeuble & le rétrocéder ensuite à la charge.

de la rente qu'il s'agissoit de consti-

tuer.

Il suivit ce conseil, sans trop en discuter la valeur. La voie qu'il indiquoit, plus oblique, à la vérité, que celle qu'il auroit prise guide par ses simples lumieres, conduisoit toujours au but ré-ciproquement désiré; c'est-à-dire, à la conversion en viagere de la rente stipulée perpétuelle par le contrat de 1769; & à l'anéantissement de ce premier acte de constitution. Son débiteur & lui fouscrivirent donc deux écrits sous signatures privées, le 2 Juillet 1771; l'un, qualifié de bail à vie, mais contenant réellement vente, puisqu'il portoit un prix fixe, donnoit au Curé les trente verges de vignes, moyennant 264 livres (a), déclaroit en outre nul & comme non avenu, l'acte authentique du 27 Septembre 1769 : l'autre

<sup>(</sup>a) Les quatre livres dont la fomme cidevant fournie se trouve iei augmentée, procédoient du coût de l'acte de 1769, dont le Curé avoit fait l'avance, Barbe en étoit tenu aux termes de ce contrat; ainsi le Curé lui en sit remise, puisque les 264 livres sormoient un sonds perdu pour lui, sans que la rente sût augmentée.

est bail, & de nom & d'esset, de ces mêmes vignes, au profit du vendeur, moyennant les dix hottées de raisin, pour avoir cours autant que la vie du sieur Hubert. Même il est dit, qu'au cas que sa mort arrive avant l'ouverture des vendanges, les attérages de la derniere année ne seront point exigés

par sa succession.

Voilà danc Barbe redevenu débiteur, presque en même temps qu'il a cessé de l'être, de la redevance des dix hottées. Ce circuit d'actes paroît singulier, au premier coup-d'œil, puisqu'un seul auroit suffi pour toutes ces opérations : " Mais, dit le sieur Hubert, le motif de ce concours d'actes fut uniquement le privilége que j'étois, jusqu'à un certain point, jaloux de m'assurer sur les trente verges de vigne, & qui m'auroit manqué; si la propriété n'eût pas résidé en moi avant la constitution de la rente. Par un acte ou par deux, le résultat étoit le même pour le débiteur; à quelle fin aurois je donc usé de distimulation? Non, le Ciel m'est témoin que, durant tout le cours des relations d'intérêt dont je viens d'exposer sidélement les circonstances, la bonne foi fur, comme K ij

roujours, la compagne de mes actions; Que ce guide m'eût égaré, un tel malheur a des exemples; je ne crois cependant pas l'avoir éprouvé. Après tout, depuis quand, de l'erreur au crime, l'intervalle seroit-il esfacé »?

Pour en venir à la carastrophe qui a fait tous les malheurs du Curé, il faut reprendre les choses de plus haut,

Il y avoit trois ans qu'il étoit à la tere de la paroisse du Meux, lorsque M. Laurez en devint Seigneur. Il exercoit alors les fonctions de Substitut de M, le Procureur Général. Depuis, ila rempli celle de Conseiller au Parlement de Paris. Déterminé, autant par gout pour son propre domaine, que par complaisance pour une épouse à qui le séjour du Meux paroissoit plaire, il résolut d'y passer habituellement la majeure partie de l'année. Cette résidence qui, hors le temps de l'hiver, n'étoit interrompue de & part que par des voyages à Paris & dans le Nivernois, où madame Laurez le suit rarement, mit d'abord le Curé à portée dele voir ; mais ils se brouillerent bientôt. Une fondațion pieuse-en fut la pre-Diete cante

#### De Causes célebres. 114

Le Marquis de Rouville, ancient Seigneur du Meux, avoit, par son testament du 25 Octobre 1725; institué les pauvres de cette paroisse ses légataires universels, à la charge de prélever, sur le montant de ses biens, 150 livres de rente pour l'entretien d'un Vicaire. Une transaction passée avec les héritiers, en 1726, avoit réduit le biensait, excessif peut-être sous tertains rapports, à 16,000 livres; & cette somme, employée en contrats, produisoit 800 livres de rente, qui sur toujours exactement servic.

Le testament porte en termes expressi » La rente sera distribuée, par chacunt an, par M. le Curé (a), aux pauvres nécessiteux ou malades de la paroisse si de laquelle tecette (est-il ajouté), qui sera faite tous les ans par M. le Curé, & distribution aux pauvres, M. le Curé représentera, & sera arrêter, tous les ans, l'état par M. le Procureur du Roi au

, Kiij .

<sup>(</sup>a) Cette charge affectée à la personne du Curé, regardoit le Curé d'alors & ses successeurs; cela est évident. D'ailleurs le fieur Hubert croyoit se rappeler que le mos successeurs a été insèré dans la transaction relative au testament.

Bailliage de Compiegne, auquel il sera payé trente livres par chacun an, pour la peine qu'il prendra d'arrêter lesdits mémoires «.

Cet ordre ne plut pas à M. Laurez. Il conçut le proiet d'y introduite les Marguilliers, dont il s'étoit rendu maître. Le Curé se prêta d'abord à ses vûes; autant de fois que les circonstances le permettoient, il prenoit leur avis. De cette facilité, le Seigneur se sit bientôt un titre contre le Curé. Le 22 Janvier 1756, il surprit un Arrêt qui ordonnoit que, sur cet objet, comme sur d'autres difficultés relatives au gouvernement de la Fabrique, & que son zele avoit suscitées, les Marguilliers & le Curé remettroient leurs mémoires & leurs titres respectifs à M. le Procureur-Général. Cependant, par provision, l'Arrêt enjoint au Curé de faire, à l'avenir, la distribution des revenus destinés au foulagement des pauvres, les Dimanches, à l'iffue de la Messe paroissiale, en présence de deux Marguilliers, lesquels, est il dit, signeront les feuilles desdites distributions, & ce à peine de radiation, dans les comptes du Curé, des distributions qui auroient été faites autrement.

#### DE CAUSES CÉLEBRES. 224

Celui-ci subit cette loi sans chagrin: ce n'étoit pas à lui, mais plutôt aux Marguilliers, qu'elle imposoit un joug difficile, à raison des murmures & des inimitiés même que pouvoit exciter souvent contre eux, de la part de leurs égaux, la nécessité des refus qu'accompagne inséparablement la faculté de dispenser des graces. Ses registres font foi de sa prompte & constante soumission au réglement provisoire. Mais les désagrémens prévus, le criailleries des mécontens qu'occasionnoient sans cesse des refus nécessaires, dégoûterent ses coopérateurs. Bientôt ils s'en abstinrent, & le laisserent seul chargé du fardeau de cette. administration périlleuse.

M. Laurez, témoin du changement, mais trop prévenu pour en chercher la cause, ne manqua point de l'attribuer à un mépris de l'ordre prescrit par l'Arrêt. De là, & peut-être de l'importunité des représentations du Curé sur certaines rigueurs exercées contre ses paroissiens dans la perception des droits auxquels leur qualité de censitaires les rend sujers; de sa constance ferme & décente à s'opposer à quel-

K iv

-ques entreprises irrégulieres du Seigneur; de l'antipathie enfin que ces altercations supposent, est né le ressentiment, & du ressentiment la haine qui me cherchoit qu'un prétexte pour éclater. Un dernier trait bien innocent de la part du sieur Hubert, la rendit implacable.

En 1772, un de ses paroissens, nommé Languepin, Charron & Cabaretier au Meux, avoit été condamné au blâme par Sentence du 29 Septembre 1771, & sans que le Juge entre appelé d'Assessent sur l'appel, M. Laurez sollicita vivement la construation de ce jugement. Le Curé, son Vicaire, & vingt des principaux habitans, signerent un certificat, portant en substance, qu'ils avoient toujours connu Languepin pour honnête homme.

Le 8 Juillet 1773, la Sentence sut infirmée, l'accusé condamné à être admonesté, en 10 livres d'aumône. Sur la demande de Languepin en dommages & intérêts contre M. Laurez, & de prise à partie contre le Juge, hors -de Cour.

Huit jours après, M. Laurez fait

### DE CAUSES CÉLEBRES. 224

l'église, & un autre au poteau de sa Justice. Le titre de cet imprimé annonsoit une amende, tandis que le jugement prononçoit une aumône. Le Curé savoit qu'en matiere criminelle, l'amende est infamante, au lieu que l'aumône ne l'est pas. Il en fit l'observation au Greffier du Meux, qui ne manqua pas de la rapporter sur le champ au château.» J'avois, en lui parlant, dit le sieur Hubert, attribué le quiproquo à erreur; M. Laurez, tranchant à son ordinaire. imagina que je l'imputois à malignité. Ce dernier trair, joint à celui du cettificat, me fit plus que jamais détefter; &, pour le coup, l'arrêt de ma perte fur irrévocable «.

Madame Laurez, qui avoit pris l'affaire du Charron fort à cœur, mit en œuvre l'esprit & les talens qu'elle tient de la Nature, pour perdre le Curé auprès de ses Supérieurs, & parvint à faire renvoyer le Vicaire qui avoit signé le certificat. On ne pouvoit pas chaffer le Curé aussi facilement. On sue près de cinq ans à méditer les moyens

d'y parvenir.

Le Vicaire sur remplacé par le P. Letsté, Cordelier. Ce Religieux, qui, pendant l'absence du Curé, supportaseul, au Meux, le poids du ministere Pastoral, joint aux qualités qui rendent digne de l'exercer, des mœursdouces, un esprit souple & facile à se pliex complaisamment aux vûes d'autrui.

Un jour du mois d'Avril Barbe, débiteur du sieur Hubert, sort alarmé du Tribunal, où son ameingénue avoir été chercher la paix aux pieds du P. Lettré. La paix lui avoit été refusée, parce que, depuis environ huit ans, il rendoit du raism à prendre sur des vignes dont l'argent du Curé lui avoit, en partie, procuré l'acquisition. Le bon pénitent, atterré sous le poids de l'anathême, pour un crime dont il n'avoit en garde de s'accuser, dont l'idée doit encore être pour lui la chose du monde la plus inconcevable, demande qu'on lui indique au moins. les voies de réconciliation. » Rompez., » lui dit on, ce pacte usuraire; qu'un » repentir fincere accompagne cette in-» fraction de vos promesses; alors, non » seulement le pardon vous est assuré, mais la Justice, venant à votre secours, s forcera celui dont vous tenez l'argent, a d'restituer la valeur des fruits qu'il a

minduement reçus de vous.... «. Au mot de restitution, Barbe entend plus clair; & aussi-tôt le sieur Hubert est assigné à comparoir au Tribunal de M. Laurez pour la voir ordonner, en conséquence de la prétendue nullité de leurs engagemens réciproques.

Tandis que cette assignation entamoit publiquement un Procès civil, on préparoit, dans l'obscurité, la procédure criminelle dont on espéroir de rendre bientôt le Curé victime.

Le 16 Juin 1777, sous le nom de Louis-Charles-François Chevrier, Vigneron, & Procuseur-Fiscal au Meux, homme qui sait à peine lire, on rend

une plainte.

Des deux chefs des conclusions de la plainte, le premier déterminoit clairement, pour titre d'accusation, l'usure, & pour corps du prétendu délit, les trois actes sus énoncés; c'estaddire, le contrat du 27 Septembre 1769, reçu par un Notaire, & les deux écrits sous seings-privés du 1 Juillet 1771, que le Procureur-Fiscal atteste (le tout sans plus amples informations ni reconnoissance) être

ensiérement écrits de la main de l'Ac-

·cufé.

Le second chef des conclusions du réquisitoire provoquoit un décret d'ajournement personnel; décret, à la vérisé, de pure précaution, provisoire seulement, & qui n'éroit requis quepour le salut de l'Accusé, ne tendant en esset qu'à l'éloigner de l'état sacrilége dans lequel il le déclaroit en-

gagé....

L'Ordonnance mise au bas de la splainte, le même jour 16 Juin 1777, est de Mr. de Mouy, Procureus du Bailliage de Compiegne, & Bailli du Meux Il accorde l'information. Quant au second chef, tendant au décret provisoire, néant; le Bailli le rejette implicitement en ne le prononçant pas, quoique provoqué, & formellement en s'engageant à ne rien ordonner de nouveau que l'information ne soit faite, qu'elle n'ait été communiquée, & par conséquent à attendre de nouvelles conclusions.

A cette époque, M. l'Evêque de Bauvais, en routs de visite, approchoit du Meux. L'idée vint, peut-être après coup, de prositer de son arrivée pro-

# DE CAUSES CÉLEBRES. 129

chaine. Mais comme une plainte seule, un simple permis d'informer n'auroient pas suffi pour saire réussir le projet qu'on méditoit, le parti du décret provisoire, rejeté d'abord, reprit saveur. On enchérit même; un ajournement personnel ne promettoit rien d'assez imposant pour les circonstances,

Sous la date du même jour 16 Juin, paroît une Sentence qui porte: Vu la plainte, vu les trois actes dont, estil dit, nous avons ordonné le dépôt le 15 du présent mois, .... (ces actes sont ensuite analysés à la maniere du Bailli); vu enfin notre Ordonnance de cejourd'hui 16, portant permission d'informer, étant au pied de ladite plainte: » Nous, ordonnons que ledir Me. Jean-Marie-François-Xavier Hubert sera pris au corps & conduit dans les prisons de la Justice du Meux, &c. &cc. ce qui sera exécuté nonobstant opposition ou appellation quelconque, attendu qu'il s'agit de décret pour fait d'usure... Puis on lit : Et ont été les trois actes ci-dessus mentionnés, par nous paraphés par premier & dernier, ams que par le Procuseur-Fiscal, signés de lui «.

Pendant que cette batterie se disposuit sourdement, il s'en préparoit une autre avec moins de mystere. Le Greffier du Meux alloit, de porte en porte, mendier aux uns, surprendre aux autres, des signatures, à la suite de celles du Procureur-Fiscal & du Lieutenant, au pied d'un placet adressé au Prélat, dont la visite prochaine étoit annoncée. Désordre dans la paroisse, excité par l'inconduite du Curé, jusqu'au jour où le P. Lettré, qu'on y qualifie d'Ange de paix, vint en partager le gouvernement; privation, avant cette époque, de tout office divin, même de la Messe les jours de précepte; refus d'assistance aux malades : désobéissance formelle aux ordres de la Cour, dans la maniere de distribuer les aumônes, qu'on accusoit le sieur Hubert de vendre : tels étoient les principaux traits de calomnie semés dans ce nouvel écrit.

Enfin, le 19 Juin, M. l'Evêque de Bauvais, accompagné de ses Grands-Vicaires, arrive au Meux. On l'avoit prévenu, deux jours d'avance, du décret que l'Accusé ignoroit encore. Après la vilite saite, où tout, excepté les

DE CAUSES CÉLEBRES. 238 émemens à réparer, avoir été trouvé en bon état, & à l'issue d'une conférence particuliere avec M. Laurez, le Prélat appela le Curé en secret, & lui dit : » Vous êtes accufé d'usure ; vous » êtes décrété de prise de corps : reti-» rez vous au Séminaire, l'exécution du » décret sera suspendue. Je verrai, de » retour à Beauvais, à examiner de » plus près cette affaire, dont je ne » peux penser aujourd'hui, pour l'hon-» neur de l'Etat Ecclésiastique & pour » le vôtre, qu'à prévenir les suites «. En effet, M. Laurez avoit le décret à la main, la Maréchaussée étoit à sa

porte, & par déférence pour le Prélar, que cet appareil dut alarmer, il voulut bien consentir à un simple exil au Sé-

minaire.

Le Curé partit, le jour même, 19 Juin 1777, pour le Séminaire. Il y entroit sous la sauve-garde de son Eveque, en vertu de son ordonnance qui l'y exiloit pour trois mois. Il devoit s'y croire à l'abri de toute pouzfuire judiciaire.

Cependant, le 20, information au Meux, composée de douze témoins. Le 23 & le 25, continuation, sous le valle il ne fût survenu aucune nouvelle plainte. Ensin, autre addition le 18 Octobre suivant. Cinquieme & derniere addition le 4 Novembre. En tout cinquante-sept témoins d'entendus.

Barbe seul a pu déposer du fair de la plainte, c'est-à-dire, des trois contrats; il en a parlé sans doute

comme elle.

Sur les faits relatifs, l'Accusé a auguré, de ses interrogatoires, qu'on aura fait entendre de Nuncq, Chevalier, Jourdain, Calais, tous habitans du Meux, & peut-être un sieur Bidoux, Piqueur des nouvelles plantations dans

la forêt de Compiegne.

Il y a même, par rapport au premier, un trait public & remarquable, qui prouve qu'entre autres rôles, il a fait celui de témoin. De Nuncq est le seul Sergent du lieu; en cette qualité, il avoit délivré toutes les assignations aux autres. Mais comme il ne pouvoit s'en donner à lui-même, M. Laurez le sit assigner par son Garde, qui s'est dit, dans l'exploit, Sergent à ce commis & assertementé en Justice.

» Comme il crée, dix le Curé dans

fon Mémoire, il détruit & recrée quand il lui plaît. C'est en vertu de ce pouvoir suprême que je me suis vu ballotté du Bailli au Lieutenant, du Lieutenant à un Avocat de Compiegne, & de celui-ci à un Avocat de Senlis, tantôt en présence du Gressier ordinaire, tantôt assisté d'un Gressier de circonstances, commis

Sergent ad hoc, dont je viens de parler.

"C'est, par exemple (a), à la facilité prodigieuse de multiplier ainsi les
erres, qu'est dû le récolement des 14,
15 & 16 Novembre 1777, auquel a
procédé l'Avocar de Compiegne, au

& assermenté aussi lestement que le

<sup>• (</sup>a) Autre exemple qui mérite, à plus d'un titre, d'être ici remarqué.... Le Sergent ordinaire manquoit. Un André Jourdain, aussi à ce commis & affermenté, en sit l'office. Mais ce Jourdain ne savoit pas mieux écrire que le Procureur-Fiscal du jour. A cet égard, la tradition n'a point transmis le nom de celui qui tint la plume pour le requérant ; mais, quant au Sergent, je suis sûr que madame Laurez ne dédaigna pas de lui prêter sa main. Un des exploits délivrés aux témoins le 30 Septembre 1763, que le hasard a sait tout récemment tomber dans la mienne, en est une preuve que je crois devoir produire pour donner une idée de l'administration de la Justice au Meux ".

défaut, est il dit, du Bailli, en préfence de François Chevrier, qualissé de Commis-Gréffier en cette partie, au défaut du Greffier ordinaire; pendant que le Greffier ordinaire & le Bailli démeubloient judiciairement ma maison, forçoient mes armoires, enlevoient mes papiers, posoient, brisoient, réapposoient les scellés dans tous les coins & recoins de mon cabinet. Il existe de cette incursion, qui n'est pas la seule qui ait été commise, un procès-verbal daté de l'un des jours mêmes du récolement «.

Mais revenons aux cinq témoins. Le Curé avoit fait, avec Jean Chevalier & de Nuncq, des actes pareils & postérieurs à celui qu'il avoit fait avec Barbe. Il avoit acheté à vie de Jourdain & de Calais, moyennant de l'argent comptant, & en se chargeant d'acquitter certaines rentes, quelques verges de mauvaises vignes, qu'il a beaucoup améliorées depuis.

» Enfin, dit le Curé, le fieur Bridoux est un homme à qui je me souviens d'avoir sourni 300 livres, il y a
environ dix à douze ans. Il m'en avoit
fait son billet portant intérêt, dont
il me tint exactement compte, en me

remboursant le capital dix-huit ou vingt mois après. Je me rappelle aussi, & jen ai fait l'aveu dans l'un de mes interrogatoires, que ces intérêts me surent payés sans rétenue de sa part des impositions.

» Voilà en substance de quels faits auront probablement déposé Nuncq, Chevalier, Jourdain, Calais & Bridoux. Mais, quoi qu'il résulte de leurs dépositions, ce n'est pas sur ce résultat que l'on a pu asseoir le décret de prise de corps requis contre, Marie-Louise Roussel, ma servante, dès le premier jour de ces informations mêmes, & décerné cinq jours après.

» En effet, c'est le 20 Juin 1777; après l'audition de douze témoins, que, sans autre vu, le Procureur-Fiscal requiert cet étonnant décret; le 25 il est prononcé, & le 3 Juillet plainte est rendue contre la nouvelle accusée.

» Je suis sûr de mes dates, il est bon de l'observer ici. L'on en doutetoit peut-être en voyant une plainte énoncée, postérieure de huit jours au décret. Je répete donc, pour prévenir toute équivoque: décret du 25 Juin, plainte du 3 Juillet suivant. » Ainsi le Jugement a précédé l'accusation. Le Procureur-Fiscal est convenu, dit-on, dans son réquisitoire, de la nouveauté du gente de cette procédure. On assure qu'il y a déclaré, en bons termes, que le décret ne suffisoit pas pour la régulariser; qu'il falloit que la plainte fût positive contre la fille en question, pour qu'on pût la reprendre au Procès comme ac-

cusée.

" Quelle devoit être la conséquence de ce raisonnement? Suivant moi , la nullité du décret. Mais le remontrant, sans en parler, requiert & se fait donner acte de la plainte qu'il rend contre ma servante, fille âgée de 70 ans, & qui me sert depuis 16, comme complice & proxénete des faits d'usure & de vols sur les deniers des aumônes destinés aux pauvres de la paroisse; vols dont il me suppose accusé, tandis qu'il n'existoit alors & n'a existé en aucun temps de plainte contre moi sur ce fait. Quoi qu'il en soit, le Juge permet d'en informer.

"C'est par mes interrogatoires que j'ai appris jusqu'à quel excès les recherches sur ma vie avoient été portées.

## DE CAUSES CÉLEBRES. 237

Tout-résumé, le grand grief, par rapport à l'administration des aumônes, est établi sur ma prétendue désobéifsance à l'Arrêt de 1756. Mais, je l'ai déjà dit, loin de m'y soustraire, je l'ai constamment exécuté jusqu'en 1771; je n'ai point, à cette époque, fui la présence des Marguilliers; ils ont cesse d'eux-mêmes de coopérer à la distribution, & il n'étoit pas en mon pouvoir de les forcer d'y paroître. En tout cas, la peine de ma négligence, s'il. y en eût eu à me reprocher en cette partie, eût dû être uniquement aux teres mes de cet Arrêr qu'on m'oppose, la radiation des articles de dépense faite sans leur participation «.

On imputoit, en second lieu, au Curé du Meux, de s'être approprié les deniers dont il étoit administra-

teur.

Il est viai qu'en distribuant les aumônes, il lui est arrivé quelquesois de retenir, sur la portion destinée à un paroissien, l'honoraire, soit d'un mariage, soit d'un enterrement. Il auroit; pu l'exiger; mais au lieu de soccer le débiteur à le tirer de sa poche, ce qui auroit pu lui être onéreux, il en retie. roit, par parcelles, le montant sur plusieurs distributions. Ainsi ce payement étant pris sur une rétribution qui étoit un pur bénésice pour celui auquel elle étoit accordée, il se trouvoit, sans rien débourser & sans s'en appercevoir, quitte d'une dette bien légitime; & ces retenues ont monté en tout, pendant trente-quatre ans, à 70 liv.

Ce Pasteur, réduit alors à 300 liv. de portion congrue, n'étoir pas en état de faire le facrifice de la plus petite partie de son revenu. » Heureux mille sois, dit-il, qui l'eût pu faire! Que celui là me plaigne; mais qu'il

cesse de m'accuser «.

Ainsi l'objet de cette accusation se réduisoit à une compensation bien légitime, que le Curé exerçoit, tant pour lui que pour la Fabrique, envers ceux

qui lui devoient.

Ces faits étoient constatés par les comptes arrêtés tous les ans, & signés par le Procureur du Roi de Compiegne, » &, puisqu'il faut tout dire, ajoutoit le sieur Hubert, dans un inventaire sait à main armée, le premier Avril 1.778, où l'on a consigné l'analyse & la description des pieces les plus se-

DE CAUSES CÉLEBRES. 239

cretes, arrachées militairement de mon cabinet, parmi des testamens dont le dépôt m'étoit consié, & sur lesquels on n'a pas craint de porter les yeux. Mes Juges liront le mien, & ils y verront les pauvres de la paroisse du Meux, institués mes légataires uni-

versels «.

Enfin, le dernier grief relatif au fait de la distribution des aumônes, grief qui compromettoit beaucoup plus la servante que le maître, s'il pouvoit avoir quelque fondement, suppose des présens faits en vûe d'obtenir des préférences dans cette distribution même. Plusieurs ont déposé, suivant le bruit public, avoir donné à la servante, l'un des poulets, l'autre des œufs, l'autre du chanvre, &c. & tous, si on les en croit, pour participer aux aumônes; comme s'il étoit concevable qu'un homme supposé dans le besoin, & qui par conséquent ne désire de l'argent que pour acheter des deniées fasse présent de ces denrées lorsqu'il les a, dans l'espoir de se procurer un peu d'argent à titre de pure aumône?

» Au reste, dit le Curé, Barillette;

( c'est le nom sous lequel ma servante est le plus connue) a dû répondre, lors de son interrogatoire subi en la Justice du Meux, sur les faits qui lui. sont imputés, & dont je viens d'extraire la substance. Quant à moi, je n'ai. été témoin que du marché qu'elle fit un jour avec Louis Durosoy, de deux livres de chanvre par elle achetées. moyennant 20 fous. Je crus que l'objer en devoit valoir 24, j'en fis l'observation; le vendeur insista, le marché eut lieu. Je n'en réprimandai pas moins depuis ma domestique, imaginant que la modération dans le prix pouvoit, ayoir eu, dans l'idée du Marchand quelque chose de relatif à moi.

us Enfin je dois dire, puisque j'en suis sur ce chapitre, que cette sille ne s'est jamais mêlée de la distribution qu'on cherche tant à rendre criminelle; & je crois qu'étant depuis seize ans à mon service, elle avoit assez appris à me connoître, pour qu'elle n'eût osé sormer à cet égard la moindre ten-

gative a.

Le 20 Novembre 1777, survint une nouvelle plainte rendue, 1º. contre le Curé, d'avoir recélé, dans son presbytere, presbytere, des tonneaux volés à Crepy en 1748. 2°. Des vols domeftiques, commis par ma servante, tant de sel que d'autres denrées, pour en faire prositer le nommé Maricourt, son neveu. 3°. Ensin des vols directs & encore domestiques, faits par ledit Maricourt au sieur Curé, de concert avec sa tante. Il faut entendre le Curé du Meux se justisser lui même de ces chess d'accusation.

» J'écarte d'abord en un mot, dit-il, les deux derniers objets de cette accufation révoltante. Aucune trace de vol au Procès; je proteste qu'il n'en peut exister, & mon cœur se brise à la vue du nouvel outrage fait à une malheureuse fille septuagénaire, dont tout le

crime est de m'avoir appartenu.

» Le nom de Maricourt n'est connu que par la plainte; je ne crois pas qu'aucun témoin ait déposé de faits qui aient pu porter atteinte à la probité de ce jeune homme; elle ne m'a jamais été suspecte. En effet, il n'a été décerné contre lui aucun décret, & cela seul prouve assez jusqu'à quel point il est exempt de soupçon.

» A mon égard, l'affaire des ton-Tome XII.

neaux a befoin fans doute d'un peu plus d'explication. Il est vrai que les Tonneliers de Crepy avoient vendu, en 1748, des furailles aux Vignerons du Meux, & que les Tonneliers de Compiegne, prétendant avoir ce droit exclusif, les avoient saisses. C'étoit le moment des vendanges. Plusieurs de mes paroissiens se révolterent contre un acte austi rigoureux. Chacun sauva ce qu'il put : j'étois pour lors absent de ma maison; la porte du fournil donnant sur le cimetiere étoit ouverte; on en profita pour y cacher quelques-uns de ces conneaux soustraits à la recherche des saississans. En rentrant le soir. je ne m'apperçus pas de ce qui s'étoit passé chez moi, & les tonneaux en furent terirés le lendemain, pareillement à mon insçu. Ensin, il y eut procès-verbal de rebellion; plainte de la part des Tonneliers: je sus assigné en témoignage au bailliage de Compiegne; décrets de prise de corps décernes contre plusieurs habitans du Meux, notamment contre ce Deshayes, Garde de M. Laurez, & dont il fuit tout ce qu'il veut, même, au befoin, son Sergent-Commis, quand de Nunca,

DE CAUSES CÉLEBRES. 243 par exemple, Sergent ordinaire, dois

faire le personnage de rémoin.

» Bientôt après, l'affaire se civilisa. C'étoit un intérêt de Communautés, par conséquent affaires d'argent. M. Laurez & moi, nous employames pour parvenir à la conciliation, lui son crédit, moi ma bourse. Arrêt, sur l'appel des décrets, prononça l'élargissement provisoire des principaux Accusés; ensuite transaction, par laquelle, moyennant 400 livres, les plaignans se désisterent de leur poursuite.

» Pour satissaire à l'engagement au terme, nous simes un rôle de répartition. Il existoit, avant le pillage de mes papiers, dont j'espere qu'un jour il sera fait justice; il existoit, dis-je, deux listes conformes de cette répartition: l'une écrite par M. Laurez, l'autre de ma main. On ne m'a représenté que celle-ci, lors de mes interroga-

toires.

» La vérité est que, des 400 livres qu'il falloit payer, j'eus peine à recueillir vingt pistoles. Le surplus sut avancé, de mes deniers, & l'on est encore à m'en renir compte.

" C'est donc, comme l'on voit, d'une

affaire terminée en 1748, que l'on rend plainte en 1777; & contre qui? contre l'auteur de la transaction. Si d'ailleurs, après vingt neuf ans d'asfoupissement, il avoit pu être permis de la réveiller, c'eût été, selon moi, en la Cour, saisse par l'appel des premiers décrets, ou pour le moins au Bailliage de Compiegne, & jamais en la Justice du Meux, que cette accusation incidente auroit du être portée.

» Mais la vengeance, entraînée vers son but, saisit sans choix, en s'y precipitant, tout ce qui s'offre sur son passage: le trait que je viens de rappeler prouve à quel point va son aveuglement. Il en est un autre digne de sigurer dans le même cadre: c'est le dernier dont il me reste à rendre compte.

"Une femme de ma paroisse, la femme de Claude-Louis Carluis, accoucha en 1760, d'un enfant qu'elle n'avoit porté que quatre à cinq mois. L'embryon, quoiqu'à demi terme, étoit tel qu'il excita la curiosité des Physiciens; mais la mere n'en parur pas moins en état de prendre un nourrisson. Elle avoit fait ses preuyes, à cet égard,

pendant trois semaines, en allaitant avec un succès notoire, l'enfant d'une autre femme du même lieu, que la Nature, quoiqu'après une plus longue groffesse,. avoit traitée moins avantageusement. Le meneur vint : la femme Carluis profitant de l'occasion, partit aussi-tôt, munie d'un certificat tel qu'on doit le donner en pareille circonstance. Je n'avois aucun motif pour le lui refuser. J'y attestai la mort de l'enfant & les bonnes mœurs de la meie, en me conformant au modele indiqué d'après les ordres de M. le Lieurenant Général de Pelice, & que tout Curé a dans son protocole: en conséquence, elle se présenta, fut sans doute examinée & jugée capable, puisqu'elle ne tarda point à revenir avec un nouvel éleve.

Cetre femme, ou quelqu'un des siens, avoit probablement eu le malheur de déplaire à M. ou madame Laurez, J'ignore la caase; l'effet seul a rejailli sur moi. Un jour l'Exempt de la Maréchaussée de Compiegne, dont je tairai le nom, vint, escorté de M. Laurez, & fans autre ordre que le sien, arracher l'enfant des bras de la nourrice. Pour colorer d'un prétexte cette expé-

dition militaire, on accusa celle-ci d'avoir de mauvais lait, & moi d'avoir dissimulé, dans le certificat, la prétendue fausse-couche. Madame Laurez en écrivit aussi-tôt à M. de Sartine, & lui présenta l'affaire sous cette double face. La réponse du Magistrat est consignée au Procès. Il faut croire que M. Laurez l'a embrouillée d'un commentaire à sa façon, puisqu'il a tant fait que de la produire, car je sais de bonne part que le texte pur n'est rien moins que favorable à ses vûes.

» M. de Sartine y mande en effet, que des témoignages aussi respectables que ceux de M. & madame Laurez lui auroient fait prendre le parti de punir la nourrice, si on ne lui eût pas dit qu'elle avoit été visitée à Paris par une Sage-femme; mais que cette Sagefemme, qu'il avoit cru devoir interroger, lui avoit attesté que non seulement elle avoit assez de lait, mais qu'elle avoit paru même préférable à d'autres ; que la mere du nourrisson l'avoit éprouvée, en la gardant un jour & demi, & qu'elle avoit été témoin des bonnes qualités du sujet; qu'enfin, non content de ce témoignage, il avoit fait viliter l'embryon par un Chirurgien Juré, qui l'avoit trouvé bien formé, ayant d'ailleurs assuré, qu'en général, la quantiré, la qualité ou la nature du lait dépendoit peu du terme de l'accouchement. D'après cela, je pense, continue le Magistrat dans sa lettre, que vous-même, madame, me blameriez si je la punissois (la femme Carluis). Il condamne ensuite la conduite de l'Exempt: Je ne puis me dispenser, die il à cet égatd, de lui recommander d'être plus circonspect à l'avenir. Il ajoute ensin, & voil le hic, que j'ai eu tort de dissimuler, dans le certificat, la fausse-carche, & qu'il va faire reproche en m'écrivant.

» Sa lettre & le reproche annonce me parvirrent dans le même temps. Si je sis saute, je proteste que ce sur sans m'en douter; & j'étois d'antant moins dans le cas, que le protocole, dont je parle, n'exige autre chose de nous, que de certifier la mort ou la vie de l'enfant, & les qualités morales de la mere. Au reste, l'avertissement, ou, si le mot est trop doux à l'oreille de M. Laurez, la réprimande de M. de Sartine, & le chagrin de lui avoir dé-

L iv

plu, ne m'avoient que trop puni. A quelle fin donc produite cette anecdote au Procès, dont la base est, on l'a peut-être perdue de vue, une plainte en usure? Quel rapport a-t elle avec l'objet de cetté plainte même «?

Cependant la femme sur entendue en déposition, & s'exprima ainsi:

» Fassirme avoir connu particulière ment M. le Curé, par dissérences vistes qu'il m'a rendues, & que ce sur par amitié pour moi qu'il me donna le certificat avec lequel je me procurai un nourrisson. Ce nourrisson me sur retiré par ordre de l'Exempt de la Maréchaussée de Compiegne, parce que j'étois hors d'état de le nourrir «.

Le sieur Hubert, après avoir attesté qu'il n'a jamais connu la semme Carluis plus particulièrement que ses autres paroissiennes, & qu'il a toujours partagé également son affection & ses soins entre toutes les ouailles qui composent le troupeau qu'il conduit dépuis trente quatre ans; continue ainsi le récit de cette histoire singulière:

le récit de cette histoire singuliere :

si Le certificat qu'on me reproche
d'avoir donné par amitié pour la nourrice; étoit nécessaire; étoit dû; j'ai

eu la même amitié pour plus de cent autres.

» Quant à la prétendue impuissance de nourrir, eût-elle existé, à moins qu'elle ne fût notoire, je n'aurois pas été censé la connoître, ni tenu par conséquent d'en rendre compte. Les qualités physiques du sujet dont nous devons attester les mœurs, sont du ressort des gens de l'art, & non du nôtre : celles de la femme en question furent jugées bonnes : témoin le nourrisson qu'elle rapporta, l'injonction de M. de Sartine à l'Exempt qui s'étoit permis de le lui enlever, la lettre enfin de ce Magistrat. M. Laurez l'accuse, il est vrai, de s'être laissé tromper, & il a parlé suivant l'esprit de la note marginale, dont il a chargé, de sa propre main, cette même lettre, lorsqu'il a fait dire à la semme Carluis, qu'elle étoit, lors du certificat, hors d'état de nourrir. Mais en même temps que l'assertion est démentie par des faits indubitables, elle prouve, ce me semble, assez clairement, par l'analogie qu'elle a avec la note même, de qui elle est l'ouvrage.

» Au reste, M. Laurez déguisoit

moins le trait dans des écrits envoyés à des personnes du premier rang, dont il étoit important, pour m'ôter tout espoir de salut, de m'enlever l'estime. Une de ses feuilles ténébreuses est tombée dans mes mains; elle étoit, par son objet, faite pour y parvenir. Je veux parler de celle où madame du Meux, qui s'en souviendra sans doute, avoit écrit elle-même, lorsque j'étois au Séminaire, les conditions de la paix à laquelle mon déshonneur, si je les eusse acceptées, auroit mis le sceau. Elle y demandoit un acte de ma main & Jous seing-prive, où mon consentement à la résiliation des contrats, notamment de celui fait avec Barbe, fût nettement configné; c'est-2-dire qu'elle vouloit obtenir de moi la reconnoissance formelle du prétendu pacte usuraire, ne me faisant grace, à ce prix, que de l'action civile, & bien déterminée apparemment à mettre encore plus de chaleur dans la poursuite de la procédure criminelle, auffi-tôt qu'elle auroit pu s'étayer sur mon aveu littéral, comme sur une piece de conviction.

» Cette propolition, qui me parut un piége, me fut communiquée, je la lus, & dans le même instant, retour, nant le feuillet ( car la piece en contenoit plufigurs), j'apperçus au haut de la page, neuvieme témoin (a); je compris ausli-rôt que cette feuille contenoit l'extrait de certaines dépositions qui n'ésoient sans doute pas inconnues à celle qui me faisoit faire des propore utions. A peine avois-je au le temps, de faire cette réflexion, qu'une note. frappa mes yeux. Elle éjoit (je crois la voir encore) à la fin de la page, en marge des dernieres lignes qui en remplissoient le corps, & mon esprit en sur si-vivement frappé, que seul, un quart-d'heure après, je me répétai. uset bom mot 4 mei vient is das l'oublien, je le déposai sur le papier. Je vais rendre ici & le texte & la ngre, sels que ma mémoire une les a retracés mille fois depuis leur dé-!

Dépose (c'est vraisemblablement.

témoin, dans l'ordre de Gur que l'on la fait : entendre le 13 Juin 1979, étoit Deshayes, le Garde mrémaire, le Sorgent commis parfois, par-fois aussi mon Geolier 5,

» le témoin qui parle) que l'affaire

» du certificat faux donné par le

» Curé à la femme Carluis, est une

» preuve qu'il n'est pas honnête, puis
» qu'il ne pouvoit pas ignorer (a) que

» la fausse-couche de ladite femme

» n'étoit que de deux mois, & qu'elle

» étoit accouchée huit ans auparavant

» pour la dernière fois; que le dépo
» sant l'a assez reproché en face à

» M. le Curé, & que M. le Lieu
» tenant de Police a eu soin de lui

» en faire des reproches aussi par

» lettre.

» Ici je crois devoir abandonner le » Lecteur à ses propres réslexions; elles » ne naissent que trop d'elles-mêmes. » Ce dernier trait comble la mesure, » & je peux bien lui dire: Ex uno » disce omnes «.

Le 27 Juillet 1777, le sieur Hubert avoit obtenu un Arrêt qui le recevoit appelant de toute la procedure;

<sup>(</sup>a) n' La chronique scandaleuse sui impun ton choses affez graves à ce sujet, auxn quelles le sieur Curé donnoit lieu par ses privautes & les menus services qu'il renn dit à l'accouchée en présence de tout le n monde «.

DE CAUSES CÉLEBRES. 253 lui permettoit d'intimer, ordonnoit

enfin l'apport des charges.

Cependant, le 28 Novembre 1777; le Procureur-Fiscal du Meux donna ses conclusions définitives, par lesquelles il estimoit que ce Pasteur devois être déclaré atteint & convaincu:

» trats passés devant Notaires, & au-» trats passés devant Notaires, & au-» tres marchés usuraires; le tout prati-» qué envers les pauvres assissés des » charités publiques.

» 2°. D'avoit abusé de son minis: » tere, pour venir à bout de l'un des-

» dits marchés usuraires.

» 3°. D'avoir commis plusieurs & différens vols, sur le pécule des pau-

» vres qui lui étoit confié.

» 4°. D'avoir exercé des concuf-» fions sans nombre, encore envers » des pauvres, lors & pour leur ac-» corder la participation auxdites au-» mônes.

» 5°. D'en avoir exerce, il y a.

» vingt-neuf ans, sur une vingtaine

» de particuliers, sous le prétexte d'as
» soupir une affaire d'enlévement noc
» turne de tonneaux, qui étoient sai
» sis par la Justice, & qu'il avoit re-

» célés & retirés chez lui, après avoir » été le premier moieur de cette afs faire.

» 6°. D'avoir fait enfin nombre d'eso crequeries, dont les preuves sont au

» Procès «.

Il devoit, en outre, être déclaré vé-

hémentement soupçonné:
"1°. D'abus de son ministere » pour fait de débauche qu'il provo-

» quoit :

» 2°. D'avoir donné un faux cern ficat à une femme, pour aller cher-» cher un nourrisson «. Pour réparation, l'amende honorable, la torche à la main, la corde au cou, l'écriteau sur le dos, où seront inscrits ces caracteres: Prêtre usurier public, volleur du patrimoine des pauvres, l'épaule flétrie, les galeres à perpétuité; confiscation de biens, 300 livres pré-levées pour les pauvres.

Barillette, sa servante; devoit être déclarée complice & proxenete des concussions de son maître vehementement soupçonnée de deux vals do-mestiques; pour réparation, bannie d perpequité hors du resort du Parle-ment, après, jouiefois avoir été

DE CAUSES CÉLEBRES. 255 fouettée & marquée ; 150 livres de dommages & intérêts envers les pauvres.

Enfin, le Procureur-Fiscal conclut de plano à la nullité de tous les contrats faits par le Curé, avec gens pour lors à l'aumône de la paroisse, ou qui y

auroient ci-devant été.

Le 31 Janvier 1778, deux Avocate de Senlis, un autre de Compiegne & le Lieutenant de la Justice rendirent le jugement de contumace, par lequel l'Accusé sut déclaré atteint & convaincu:

" 1°. D'avoir fait faire, par plu-" fieurs particuliers dénommés au Pro-" cès, différens contrats entachés d'u-" fure, en ce qu'il exigeoit d'eux une " redevance en denrées, dont le prix " commun excédoit annuellement l'in-" tétêt fixé par la Loi:

\* 2°, D'avoir appliqué à son pro-» fit , partie des revenus des biens-» fonds légués aux pauvres de sa pa-» toisse, dont il étoit ( dit le Juge-» ment ) seal dépositaire & adminis-» trateur en partie; & ce, en portant » en distributions des aumones présent » dues faites à des pauvres qui ne les

» ont point reques:

» 3°. Enfin, d'avoir exigé directe» ment, c'est-à dire, par lui-même, se indirectement par Marie-Louise » Roussel, dite Barillette, sa ser-vante, des rétributions fréquentes, stant en grains, que fruits, chanvre se autres denrées, des pauvres qu'il » admettoit à la distribution de ces au-

Six chefs de conviction, & deux soupçons véhémens, l'un de débauche, provoqué par abus de son ministere, l'autre de faux, avoient été réunis dans le réquisitoire du Procureur-Fiscal. La Sentence qui, réduisant tout à trois objets de conviction, écartoit nécessairement les idées d'abus, de faux, de débauche, de recélés nocturnes & d'escroqueries, auroir dû réduire au moins les peines à la même mefure. Mais apparemment, fur ce point capital, on ne put rien changer. En effet, il n'existe; entre les Conclusions & le Jugement, d'autre différence que le bannissement à perpétuité substitué aux galeres. Au reste, on observe, en les comparant

DE CAUSES CÉLEBRES. 257

de plus près, que le procureur-Fiscal avoit requis réparation au Roi; mais que le Lieutenant du Meux, & ses Assesseurs, déciderent qu'il convenoit mieux qu'elle sût adressée à M. Laurez. La Sentence, en conséquence, condamne l'Accusé à demander pardon à Dieu, à M. Laurez, & à Justice; en 500 livres d'amende, toujours envers M. Laurez, Seigneur de ce lieu, en sus des 300 livres d'aumône.

Quant à la servante, convaincue, aux termes de la Sentence, » d'avoit exigé, des pauvres admis aux distributions, des contributions multipliées, en les forçant de donner, à chaque distribution qu'ils recevoient, des paniers de fruits, aufs, cordon de chanvre, & des poulets; elle est condamnée au bannissement pour trois ans, à une amende de cent livres envers M. Laurez, & à cinquante livres d'aumône envers les pauvres, par forme de restitution «.

Au furplus, les contrats & marchés mentionnés au Procès, déclarés nuls, comme non faits & non avenus.

Le dernier mot est un hors de Cour

sur les autres chefs d'accusation.

» J'ignorois, reprend le Curé du Meux, ce dernier outrage: j'ignorois même jusqu'à l'existence des conclusions définitives. J'étois aux pieds de la Cour; j'y appelois, par le ministere de mon Procureur, M. Laurez, qui demeuroir sourd à mes provocations. Ensin, après plusieurs délais, j'obtins Arrêt par désant, conforme à ma demande. Alors il se montra; mais ce ne sut que pour s'y opposer, dans la vûe de gagner du temps.

"J'attendois le moment de l'audience avec une douce confiance. J'étois, j'ose le dire, sous la sauve-garde de la Cour. M. l'Avocat-Général devoit porter la parole. Le jour étoit intiqué au 25 Février. M. Laurez sit demander une remise; il l'obtint: à la huitaine, portoit l'arrêté, sans est pérance d'autre délai. Mais le jour des Cendres se rencontrant à l'échéance, la Cause se trouvoit renvoyée, de droit, au Mercredi-suivant. Ce devoit

donc être définitivement pour le 11... Le 9 j'allois folliciter mes Juges. J'étois à la porte du Magistrat, qui m'avoit assuré l'audience. Tout à coup je me sens arrêté; je me retourne; c'étoit un Huissier, porteur de mon décret. Je ne sais pas de résistance, & j'asrive dans les prisons du Châtelet, où il

me conduit, à dix heures du matin.

» A peine entré dans cette prison, on me met au secret. Quatre heures se passent; ce furent quatre siecles pour moi... la porte s'ouvre ensin; j'entrevois un rayon d'espérance. Le coup qui m'a frappé, me disois-je, a peutêtre retenti aux oreilles des Magistrats dont il a bravé le pouvoir. Ne vienton pas pour me délivrer? .... Non, me répond un Archer du Guet, & il m'enchaîne.

» Une corde serrée autour du corps, les menottes entre les doigts, je suis traîné dans un fiacre. On part : l'Archer m'accompagne; je ne sais si d'autres nous suivoient. Nous arrivons au Bourget. Je me slattois qu'au moins mes sers tomberoient avec les habits que me sorceroit de quitter la nécessité du repos. Je les dépose en esset; mais à peine étendu sur le plus méchant grabat, je me sens retenu par

le pied; mon conducteur, ou plutôt mon bourreau, m'avoit attaché avec une autre chaîne à la colonne du lit.

» Il n'existe point, au Meux, de prisons. Un poulailler de la serme en avoit tenu lieu au Charron en 1772; endroit si mal-sain, observoit-il alors lui-même dans sa Requête imprimée, qu'il en sut sort incommodé, quoiqu'il n'y eût demeuré que six jours. On réservoit ce repaire à ma servante, arrêtée trois jours après son insortuné maîtte; elle y a été détenue près de trois mois.

ortifiée pour me recevoir. J'y montai dès en arrivant. Deshayes prit possession de ma personne.

» On ne m'a pas laissé long-temps dans l'incertitude sur le genre d'épreuve qu'on avoit arrêté de me faire

fubir «.

Six interrogatoires, de plusieurs heures chacun, roulerent, non sur l'usure, qui soit le point capital du Procès; mais sur toutes les actions connues de la vie passée du Curé. Les comptes des aumônes, l'acquit des sondations, & ensin l'histoire des tonneaux, surent tournés & retournés en cent facons. Enfin, se voyant harcelé sur des faits étrangers au Procès, la patience lui échappa; il s'écria: " » Me questionner sur des actions passées il y a plus de vingr-huir ans, c'est une inquisition révoltante, & d'autant plus odieuse, que des crimes réels seroiens pardonnés en Justice, après un si long temps: un procédé aussi inique, ajouta-t-il, manifeste avec trop d'évidence le projet formé de rendre toute ma vie criminelle..... Cette apostrophe, continue-t-il, prononcée avec le ton d'une ame ferme & vraiment émue, en imposa. Mon interrogateur m'en parut frappé; je crus même le voir rougir, & j'augurai de cette apparence un changement favorable à mon état «,

Dans le septieme interrogatoire, il fut enfin question des actes passés entre Barbe & l'Accusé. Celui-ci en sit le récit avec la candeur d'un homme à qui sa conscience ne reprochoit rien. Dès qu'il avoit connu l'irrégularité de ces actes, il s'en étoit désisté & les avoit résormés. Il sit voir par des calculs auxquels il n'y avoit point de réplique, que s'il y avoit eu usure dans la sorme, il

n'y en avoit point eu dans le fait; qu'il avoit même été lésé par le résultat essectif de ses contrats prétendus usuraires.

Comme l'instruction ne commence à devenir vraiment contradictoire qu'à ce moment, le Curé termina la séance par protester contre tout ce qui avoit été fait en la Justice seigneuriale du Meux, attendu, 1°. sa qualité d'Ecclésiastique; 2°. la nature du prétendu

crime, l'ufure étant cas royal.

Ces motifs n'eurent pas l'effet qu'on en devoit attendre. M. Laurez prétendit que sa Justice étant saisse, la prorestation d'un Prêtre n'avoit pas la vertu de la dépouiller. Il se fondoit sur la disposition de l'article 2 du titre 25, & sur l'article 3 du tit. 26 de l'Ordonnance de 1670. Le premier veut qu'il soit procédé à l'instruction & au jugement des Procès criminels, nonoblant toutes appellations, même comme de Juge incompétent & récusé. Et le second porte, qu'aucune appellation ne pourra empêcher ou retarder l'exécution des décrets, l'instruction & le jugement. · On continue donc l'instruction; & dès le lendemain des protefations, nou-

DE CAUSES CÉLEBRES. 163 vel interrogatoire. On y répete une partie des argumens proposés 🖏 veille, contre le contrat de Barbe. Il roule d'ailleurs sur ceux de Nuncq & de Chevalier.; enfin, sur les 300 livres aliénées, il y avoit dix à douze ans au profit du sieur Bridoux, par un simple billet portant ou non promesse de passer contrat plus authentique, & pour raison duquel le sieur Hubert ne sit pas, ainsi qu'il l'a avoué ingénument, lorsqu'on lui rendit arrérages & principal, la retenue ordinaire des impositions. Cette . rente a eu deux ans de cours. Le prêteur a donc bénéficié de 3 livres à 3 livres 10 fols, tout au plus, & cela du gré de son débiteur, au de là du produit que la Loi du Prince autorisoit alors.

Nous ne nous arrêrerons point à une foule de minuties qui firent la matiere de plusieurs autres interrogatoires, & qui étoient étrangeres au fond du Procès. Nous épargnerons à nos Lecteurs une foule de détails peu intéressans pour eux.

Lepremier Mai 1778, intervint Arrêt à la requête de M. le Procureur Général, portant que le Procès seroit continué, fait & parfait par l'Official; à la requête du Promoteur, pour ce qui regardoit le délit commun, & conjointement avec le Lieutenant-Criminel du Bailliage de Beauvais, à la requête du Substitut de M. le Procureur-Général, pour ce qui concernoit le cas privilégié, ordonnant en conféquence l'apport des charges aux deux Gresses, & la translation de l'Accusé dans les prisons de l'Officialité.

Cet Arrêt envoyé, probablement peu de jours après, au Procuseur du Roi au Bailliage de Beauvais, ne fut exécuté que le 16 Juin suivant, où se sit la

translation.

Mais avant de quitter le Meux, il faut rendre compte de ce qui s'y est passé. Nous ne croyons pas devoir épargner ces détails à nos Lecteurs. Ils offrent le tableau de la persécution la plus outrée, & du mépris le plus caractérisé des Loix & de la Justice.

Il y a lieu de présumer que la retraite au Séminaire, commencée le 20 Juin 1777, aura mis M. de Beauvais dans la nécessité de donner au Doyen rural la commission de se tendre au presbytere pour y prendre les registres de de baptême & de sépulture, ainsi que les titres qui concernent la fabrique, & pour remettre, après en avoir fait un inventaire exact, les uns au Desservant, les autres aux Marguilliers. On ne doit pas douter non plus que le Doyen rural n'ait rempli cette commission sidélement, & on ne peut soupçonner qu'il ait été plus loin.

Cependant, le jour de son opération, les Officiers du Meux, s'autorisant de sa présence, se sont permis de le dénommer dans leurs procès - verbaux, comme s'il eût instrumenté avec eux &

de concert.

Quoi qu'il en soit, le 30 Juin, signification du décret au domicile de l'Accusé; perquisition de sa personne dans tous les coins & recoins de sa maison (ce sont les termes du procès-verbal), & par le même acte, saisse-annotation de par M. Laurez, Seigneur du Meux & Justice, de tous & un chacun ses, meubles & immeubles, sans description, sans établissement de gardien.

Même jour, mais quelques heures plus tard, réquisitoire du Procureur-Fiscal, par lequel, vu l'absence bien décidée de l'Accusé, depuis le 20, ab-Tome XII. sence qui', suivant ses propres expressions, avoit quelque chose de singulier, quoi-qu'il n'ignorât pas plus que celui qui le saisoit parler, qu'il étoit au Séminaire en vertu de l'Ordonnance; il conclut à un nouveau transport dans la maison curiale, pour y faire la recherche des papiers & titres concernant la fabrique & la charité de la paroisse, & es

ressaisir qui il appartiendra.

En vertu de l'Ordonnance, conforme aux conclusions, on se transporte en effet au presbytere, où demeuroit encore la servante. De Nuncq, Sergent de la Justice, de Nuncq, témoin dans le Procès criminel, de Nuncq, demandeur d'un autre côté, à fins civiles, est définitivement commis à la garde de tous les meubles & essets; & la salle de compagnie lui est laissée libre, pour lui servir, est-il dit, pendant ledit temps de sa garde.

Au surplus, on appose les scellés sur quelques armoires presque vides quant aux portes, un Maréchal les enfonce; la service du tiroir du secrétaire est brisée; il s'y trouve 174 livres en argent blanc; M. Laurez, présent à tout, les adjuge au P. Lettré, sous prétexte

# DE CAUSES CÉLEBRES. 267

de les employer aux besoins des pauvres. On s'empare en même temps du livre de raison, des registres, notamment de celui qui renferme les distributions faites depuis 1756 jusqu'en 1777, & généralement de tous les papiers qualifiés dans le procès-verbal de papiers volans, desquels il y est dit que M. Laurez, Seigneur de ce lieu, a demandé à être saist pour en rendre compte à la paroisse. Signé en cet en-droit, Laurez du Meux. Ce registre est précisément celui dont on a fait tant usage contre le Curé dans tout le cours du Procès. Parmi ces feuilles volantes, traitées avec plus de mépris, étoient des mémoires, des quitrances, des lettres, toutes pieces servant sans doute à la décharge de l'Accusé, puisqu'on ne les lui a jamais représentées, & qu'il n'en a d'ailleurs été fait, lors de leur enlévement, aucune description.

Voilà donc un gardien. Mais une falle de compagnie ne suffit pas; il faut vivre. Il y avoir, dans un volet, assez bien entretenu depuis nombre d'années, soixante pigeons. Ordonnance du Meux, qui le condamne. En conséquence, le volet est démoli

M ij

de fond en comble. Il est à présumer qu'on aura pris soin d'en transporter ailleurs les pigeons, & que le gardien ne s'en sera fait faute.

Le 14 Novembre 1777, nouvelle incursion. Le Bailli, le Procureur-Fiscal & le Greffier, M. Laurez à leur tête, se transportent dans le cabinet, en vûe d'y faire, ainsi que le porte le réquisitoire, un inventaire des papiers; dans l'espoir d'y trouver de nouvelles preuves des différens délits, ou du moins des renseignemens suffisans pour in-terroger les Accusés, s'ils se représentoient; à l'effet, enfin, de lever les scellés, de rouvrir les tiroirs, d'y ramasser tous les papiers, contrats & renseignemens qui pourront s'y trouver, & d'en détacher ceux qui pourroient avoir trait à l'instruction crie minelle.

En conséquence, les procédures ainsi que la transaction des Tonneliers, sont découvertes & remises au Procureur-Fiscal, pour être déposées au Greffe, Une liasse de quatorze pieces, tans mémoires que quittances relatifs à la distribution des deniers des pauvres dont le Curé étoit chargé; le testament DE CAUSES CÉLEBRES. 269

du Fondateur qui l'en charge seul, & qui, par conséquent, fait son titre, sont emportés par le Marguillier; la vente faite à Calais; le marché sous seings privés dont on a fait si ridiculement un crime; des seuilles & des mémoires de distribution des années 1743 & 1744; enfin les comptes avec le Vitaire, dont le Curé payoit la pension sur les deniers sondés, éprouvent le même sort.

Ainsi le temps se passe; l'hiver approche, on vend la vache, le cochon, ensin tous les animaux de la basse-cour. Le vin, sauf, bien entendu; la provision du gardien, est adjugé au premier venu. Il en restoit encore une piece au mois de Février 1778; elle n'a pas été plus ménagée; on vouloir de l'argent; bientôt on dira à quoi il étoit destiné. Les vignes, le peu de terres que le Curé faisoit valoir, sont criées, au plus offrant; les fermages, la portion congrue, le casuel qui lui étoit dû jusqu'au 19 Juin 1777, tout est saiss.

Cependant l'Accusé arrive dans les prisons du Meux. Il présente Requête pour obtenir une pension de 400 livres. M iij Elle est communiquée au Procureur-Fiscal. Il décide que cette demande est déplacée, & pense que l'Accusé a droit seulement à la main-levée de la saisse-annotation: il y conclut en conséquence; mais, en même temps, pour M. Laurez, il requiert qu'elle ne soit accordée qu'après consignation à la décharge du Curé; 1°. des frais de contumace; 2°. de l'amende & de l'aumône prononcées par la Sentence.

Mais un jugement de contumace tombe en la présence de l'Accusé; celui-ci doit, à la vérité, les frais du désaut, c'est-à-dire, ceux auxquels son absence a donné lieu, sans que néanmoins, sous prétexte de cette dette, l'instruction & le jugement de son procès, sa liberté même, si le jugement le prononce, puissent être retardés. D'ailleurs, les condamnations pécuniaires ne sçauroient subsister plus long-temps que la peine corporelle ou infamante, dont elles ne sont que l'accessoire; en un mot, l'exécution d'une Sentence ne sçauroit concourir dans le même sujet, avec l'instruction qui en suppose l'anéantissement.

Au surplus, l'instruction d'une con-

#### DE CAUSES CÉLEBRES. 171'

tumace consiste en deux ou trois procès-verbaux de publication, tendant à mettre l'absent en demeure de se représenter. Mais suivant la Jurisprudence du Meux, on y comprend, & le Juge taxe, huir livres pour les conclusions extraordinaires; dix livres pour le jugement qui les suit; vingt-cinq livres dix sous pour les assignations données aux témoins; quatre livres quatorze sous pour le récolement & la Requête à fin d'y procéder; douze livres pour les conclusions définitives; soixante livres enfin pour le jugement de condamnation, attendu qu'il y a trois Gradués avec le Juge du lieu: & cent vingt livres quatre sous font le total de ces différentes sommes additionnées.

Aucun de ces articles n'appartient à la contumace; tous, au contraire, le jugement excepté, conservent leur valeur entiere après la comparution de l'Accusé, parce que tous sont de l'essence du Procès criminel. Quel que soit l'événement d'un Procès de cette nature, dans lequel la Partie publique est la seule Partie de l'Accusé, il ne sçauroit intervenir de condamnation de dépens.

M iv

Les frais de contumace ainsi arrêtés, & aussi-tôt acquittés des deniers dont le Greffier étoit cenfé dépositaire, on fait signer, par l'Accusé, le 21 Mai (a), une Requête, portant, d'une part, consentement implicite à la vente de ses meubles & effets; de l'autre, offre expresse d'acquitter l'amende & l'aumône sur le prix qui en proviendroit, l'argent qui restoit ne pouvant suffire: & le même jour, on lui fait passer procuration à un sieur de la Grange, de procéder à cette vente, même en son absence. Le Procureur-Fiscal & le Lieutenant répondent la Requête. En conséquence, se fait la liquidation & le partage de ses dépouilles.

On y voit employé, 1°. pour les deux tiers des frais dont on vient de voir l'état, l'autre tiers imputé sur le compte de la servante, quatre-vingt-six livres seize sous : 2°. pour autres procédures, non comprises dans cet état,

<sup>(</sup>a) Le Promoteur avoit revendiqué le 4 Avril; l'Arrêt avoit enjoint, le premier Mai, de renvoyer: on le retenoit donc pour extorquer de lui des fignatures !

# DE CAUSES CÉLEBRES. 273

qui sont procès-verbaux & assignations, soixante-dix sept livres huit sous: 3°. pour frais de garde, alloués à de Nuncq, à raison de vingt sous par jour, trois cent cinquante-deux livres.

En tout, voilà bien cinq cent seize livres quatorze sous, distribués aux dépens de l'Accusé, par M. Laurez. On n'a au reste reçu aucun compte de la vente du vin, des bestiaux, ni de ce

qu'on a recueilli des revenus.

Mais, de tout le produir, il ne reftoit plus, la somme ci-dessus prélevée,
que cinquante-deux livres onze sous,
dont le Gressier a joint au Procès
sa quittance, causée pour à compte,
ainsi qu'elle s'exprime, de la somme
de 800 livres, à laquelle ledit sieur
Hubert a été condamné par la Sentence de contumace; savoir, 500 livres pour l'amende, & 300 livres
pour l'aumône.

Partant, il s'en falloit encore de 747 livres 9 sous qu'il ne sût quitte envers M. Laurez. Telle a été sa réponse, ou, ce qui revient au même, celle de son Bailli, à la demande en

provision.

Il manquoit, fans doute, après avoir M v

ainsi tout pillé, d'arracher du Euré un acte approbatif de la dévastation; une reconnoissance authentique de l'exactitude des procédés de ses auteurs; enfin, une décharge absolue de la garde confiée au fidele Deshayes. En cons'ouvre: on force le prisonnier d'en descendre. En plein jour, escorté de son Geolier, du Procureur-Fiscal, du Lieutenant & de plusieurs Cavaliers de Maréchaussée, au milieu des pleurs d'une foule de ses paroissiens, il traverse une parrie du village, & arrive dans fon presbytere, où M. Laurez attendoit. Là on étale, sur une table, autour de laquelle sont assis ses persécuteurs, ceux de ses papiers dont on n'avoit pas jugé à propos de s'emparer lors de la saisse. L'inventaire sait après la mort de son pere, & d'autres tures de famille; deux testamens dont il n'étoit que dépositaire; le sien, où, bien éloigné de prévoir tant d'événemens délastreux, il avoit configné le foible gage de sa rendresse pour ces pauvres qu'on l'accusoit d'avoir concussionnés, sont examinés, discutés, cotés piece par piece, & renfermés en

# DE CAUSES CÉDEBRES. 275

suire. On sait main-basse, sur-rout, sur une lettre de l'année 1776, commençant par ces mots: Monsieur & ami, sur plusieurs contrats d'acquisition; & le procès-verbal porte, à cet égard, que ces contrats seront joints, ainsi que la lettre, sous une même liasse, à son procès, pour y servir à

charge ou à décharge.

On scrute enfin plus particuliérement encore, différens mémoires, lettres, & autres écrits, où seul, soit devant lui-même, soit dans le sein de la confiance & de l'amitié, il épanchoit librement son ame, surchargée quelquefois du poids de mille circonftances. L'un de ces écrits, confidens de leur auteur, qui ne parlent jamais qu'aux yeux, se trouve malheureusement interrogé par l'un des suppôts de la Justice; il rappeloit l'affaire du Charron, & peignoit, en traits un peu forts, mais caractéristiques, la méprise du Baillien foul Juge, lors de la Sentence infamante rendue contre ce malheureux. Aussi-tôt l'indignation éclate: on exige, on configne dans le procèsverbal, une rétractation formelle de cet attentat, déclaré crime de leze-M vi

Justice au premier chef; sous prétexte d'en essacer jusqu'à la trace, on soustrait le bulletin médisant; & aveclui les mémoires, les lettres, les écrits sont enlevés. Il consent à tout, signe tout, avec la liberté que peut laisser la vue de tant d'outrages, & dont la présence de quatre satellites sera sans

doute à jamais un sûr garant.

Il protesta, dans l'interrogatoire subissix jours après la séance, contre tout ce qu'il avoit dit & souscrit, notamment contre la reconnoissance qu'on lui avoit attribuée, que rien n'a été distrait, ni de ses papiers. Il révoqua, depuis, par une lettre missive, très expresse, au sieux de la Grange, la procuration qui lui avoit été surprise.

Tout est donc ensin consommé pour 1. Meux. Le 16 Juin 1778, il sur transféré dans les prisons de l'Officialité de Beauvais; & la servante avoit été reçue, en même temps, dans d'au-

tres prisons de la même ville.

Trois jours après, M. Laurez passe au Gresse du Bailtiage Royal, & s'y déclare, par un acte formel, Partie civile contre les deux Accusés, pour ce

### DE CAUSES CÉLEBRES. 277

qui peut concerner, poste cet acte, les intérêts de la fabrique & de la charité de Saint-Martin du Meux. La déclaration ne tarde pas à être répétée en celui de l'Officialité.

"J'aurois pu, sans doute, dit le Curé du Meux, lui contester valablement sa qualité de Partie civile. L'usure, aurois-je pu lui dire, est le seul titre de mon accusation, titre sur lequel je n'ai à répondre qu'au Ministere public, & à ceux avec qui j'ai contracté. De quel droit usurpez-vous leur rôle, tandis que ces contractans mêmes se taisent? Quant à la distribution des aumônes, il n'existe aucune plainte; en existeroit il une, vous n'êtes ni Marguillier, ni héritier du Fondateur: vous n'auriez donc pas d'intérêt civil à stipuler.

» Mais j'ai trouvé, continue til; tant d'ayantage à voir enfin mon adversaire en face, que je me suis bien gardé d'elever la moindre contestation; & je ne présume pas que l'on me conseille d'en susciter jamais à cet égard « ...

Ces réflexions, faites par M. Laurez, ou qui lui furent suggérées par ses conseils, le déterminerent à présenter

Requête à l'Official & au Lieutenant-Criminel. Suivant l'exposé, il avoue que les conclusions de la plainte de. fon Procureur Fiscal n'avoient expressément porté que sur l'usure; mais il ajoute que l'Accusé étoit dès-lors constamment coupable de vols particuliers, de concussions sur les pauvres, d'exaction sur les deniers de la fabrique, de vols sur ces mêmes pauvres, de faux certificats donnés comme Officier public, de subornation de témoins, de faits de débauche & d'autres, desquels, en grande partie, il se trouve des traces dans les informations; qu'au reste, s'il n'en a pas été rendu plainte, si l'accusation ne frappe précisément que contre l'usure, les sermes génériques de circonstances & de dépendances ingloboient tous les délits imaginables & non imaginables, dont un homme pouvoit être prévenu. Cela s'entend si bien, continue t-il, que » les témoins ouis dans l'information ont presque tous compris, quoique gens grossiers, sur la locture de la plainte, que, puisqu'on informoit, tout ce qui pouvoit être imputé à blams à un Accusé, se erouvoir ren-

### DE CAUSES CÉLEBRES. 279

fermé dans la lettre & l'esprit du serment qui est prêté en Justice par ceux qu'elle y appelle pour déposer «... Il finit par observer, » que néanmoins les usages des Tribunaux pouvant varier, parce que chacun voit à sa façon, & établit sa procédure de même, il prend le parti de redresser la sienne »; & en la redressant, il rend plainte, par addition, à celle précédemment rendue par son Procureur-Fiscal, des concussions, vols, exactions commis, tant par le Curé que par la servante, complices l'un de l'autre, dans la distribution des deniers destinés à assister les pauvres, ainsi que de tous les délits qui pourroient être repris dans les informations déjà faites.

Cette nouvelle plainte prouve qu'avant qu'elle existât, il n'en existoit aucune des faits sur lesquels l'Accusé avoir subi au Meux dix interrogatoires. La jonction en sut ordonnée, ainsi que la continuation du Procès, tant sur cette addition de plainte, qu'en suivant les derniers erremens de la procédure du Meux; ce qui sembleroit, au premier coup d'œil, dit le sieur Hubert, supposer cette procédure implicitement

approuvée; mais l'induction disparoîtra; du moins je le présume, si l'on observe qu'un seul Juge n'auroit pu la déclarer nulle; qu'un seul Juge n'a pu par conséquent décider de sa validité: en esser, il n'a vu que l'addition de plainte, au bas de laquelle est son Ordonnance; & nul autre examen de sa part ne paroît avoir précédé ce réglement de pure instruction «.

Toutesois l'Official n'a pas été aussi loin. La Requêre sur répondue d'un foit communiqué; & le Promoteur, peu de jours après, a donné son réquisitoire, tendant, vu le Procès, depuis la plainte originaire, jusques & compris cette derniere Ordonnance, à la nullité

de toute la procédure.

Huit jours après ces conclusions, le 23 Juillet, l'Official, assisté de deux anciens Avocats, a rendu son Jugement, » qui déclare nul & de nul esset le décret de prise de corps, ensemble tout ce qui s'en est ensuivi, tant en la Justice du Meux, qu'en l'Officialité; prononce en consequence la radiation de l'écrou; ordonne au surplus, que le Procès sera recommencé, à partir de l'Ordonnance du 16 Juin 1777, portant

#### DE CAUSES CÉLEBRES: 281

acte de la plainte, permis d'informer des faits d'usure y contenus, circonstances & dépendances; qu'à cet effet, les procédures annullées serviront de mémoires, & que les témoins ci-devant entendus pourront l'être de nouveau, s'il y échet «. Ce Jugement porte enfin, qu'il sera lu à l'Accusé, qu'il sera notifié anx Officiers du Baillage de Beauvais, & signifié à la Partie civile, le tout à la diligence du promoteur. Il n'a reçu d'exécution que quant à cette derniere partie. L'appel que M. Laurez s'est empressé de faire signifier au Promoteur, & notifier aux Officiers du Siége Royal, a resserré l'écrou dont la radiation avoit été suspendue jusqu'alors. Sur l'appel comme d'abus qu'il avoit interjeté, il a fait intimer M. l'Evêque de Beauvais; & la servante ayant aussi appelé de toute la procédure faite contre elle, le Parlement s'est trouvé saisi de toute l'affaire.

Les choses étoient en cet état, lorsque le Curé du Meux consulta MM. Babile, Tronchet, Delaune, Leroi, Rimbert & Debonnieres, Avocats au Parlement de Paris. Nous ne suivrons point les raisonnemens de ces six Juris-

consultes sur les quatre objets auxquels ils ont cru devoir réduire la Cause.

Il est évident, par l'exposé que l'on vient de lire, que, dans le fond, le sieur Hubert n'étoit pas coupable des délits pour lesquels on le poursuivoit. Il est pleinement lavé des imputations qui concernent la maniere dont il a distribué les aumônes, & des compensations qu'il a faites à son prosit.

Quant à l'usure, on lui reproche d'avoir stipulé une redevance de dix hottées de raisin, pour l'intérêt d'un principal de 260 livres. Sans chercher à excuser cette convention, on peut dire que ces dix hottées ne pouvoient pas valoir, années communes, plus de 30 sols; ce qui formoit un total pour les dix hottées, de 15 livres environ, & n'excédoit pas de plus de 50 sols l'intérêt légitime des 260 liv. prêtées à constitution.

D'ailleurs ce contrat de constitution n'a existé que pendar t deux années : le Curé a proposé à son débiteur de l'anéantir; il l'a été en esset, & il ne subsissoit, à l'instant où la plainte a été rendue, qu'un contrat de rente via-

### DE CAUSES CÉLEBRES: 283

gere de cette même redevance de dix hottées de raisin. L'incertitude de la durée de sa vie, son âge avancé & presque sexagénaire, à l'instant où il consentoit à la perte de son principal, sans exiger une redevance plus considérable, sont autant de circonstances qui rendent sa conduite en quelque sorte excusable.

Il est certain que le sieur Hubert, âgé de près de soixante ans, auroit trouvé dix pour cent de son argent, en le plaçant à rente viagere. Il auroit donc eu 26 livres de rente pour ses 260 livres; les dix hottées de raisin, en les portant à quarante sols, qui est le prix le plus sort auquel on puisse les évaluer, ne lui donnoient que 20 livres de revenu. Cet intérêt n'avoit donc rien d'usuraire; car, comme l'observe Dumoulin, §. 8, question 2, de Usuris, improbum sænus est quod modum superat à Lege vel Consueudine introductum.

Nos Loix permettoient autrefois de stipuler des redevances en grains pour une somme d'argent prêtée. Car le contrat de constitution est une espece de contrat de vente, & l'on peut ac-

quérir une redevance en grains comme toute autre chose. Mais l'abondance du numéraire survenue depuis la découverte du Pérou, n'a plus laissé de proportion certaine entre une telle pesanteur de blé & une telle quantité d'argent. La redevancé en grains s'est trouvée aussi forte que le principal originairement prêté. Le Légissateur est venu au secours des débiteurs, & a réduit, par son Ordonnance de 1565, toutes, les rentes en grains au denier douze.

Il est certain que, depuis cette époque, les redevances en grains ou en denrées quelconques, acquises à prix d'argent, ont été déclatées nulles. Mais ceux qui, par ignorance de la Loi, plutôt que par une habitude criminelle, ont passé de tels contrats, n'ont pas été poursuivis comme usuriers publics.

On ne doit, suivant l'Ordonnance de Philippe-le Bel de 1311, poursuivre extraordinairement pour crime d'usure, que ceux qui la pratiquent journellement. L'article 211 de l'Ordonnance de Blois, qui prononce des peines infamantes contre les usuriers, ne parle que de ceux qui prêtent deniers

## DE CAUSES CÉLEBRES: 285

à profit & intérêt, ou baillent mar-

chandises à perte de finance.

Enfin, le Curé étoit dans l'ignorance de ces Loix: il a lui-même anéanti les actes qui pouvoient être contraires à ces Loix, dès qu'il les a connues; & il consent encore que l'on prononce la nullité de ceux qui leur ont été substitués.

Mais nous ne pouvons adopter l'opinion de ces Jurisconsultes sur la disposition de la Sentence de l'Official de Beauvais, qui a déclaré nulle la procédure faite au Meux. Elle étoit nulle, sans doute; mais l'Official pouvoit-il, sans entreprise de Jurisdiction, prononcer cette nullité?

Il est certain que l'usure, qui formoit le principal ches d'accusation contre le Curé du Meux, est un cas privilégié, dont la connoissance est, par toutes nos Loix, réservée aux Juges Royaux, & interdite, par conséquent, aux Juges Seigneuriaux. Suivant le principe que tout Juge est compétent pour informer & décréter, celui du Meux pouvoit bien recevoir la plainte, insormer & décréter; mais il devoit ensuite tenvoyer l'instruction devant le Juge Royal, & tout ce qu'il a fait au delà du décret est nul.

De ce principe, qui est incontestable, on a conclu que l'Official non feulement pouvoit, mais devoit prononcer cette nullité.

Tout Juge, dit-on, est, en matiere criminelle, responsable de sa procédure; &, s'il y commet des nullités, elle doit être recommencée à ses frais. Ainsi le Juge auquel le Procès est renvoyé, pour continuer l'instruction, doit examiner la procédure sur laquelle il doit asseoir telle qui lui reste à faire: si elle est nulle, il doit le prononcer; autrement, tout ce qu'il feroit d'après seroit nul, & se trouveroit enveloppé dans l'anéantissement général, & recommencé à ses frais.

Il y a plus, l'Ordonnance de Villers-Coterets, de 1529, porte, art. 142 & suiv. » que les Juges qui auront fait des fautes notables en l'expédition des Procès criminels, seront condamnés en de grosses amendes envers le Roi, pour la premiere fois; suspendus leur office pendant un an, pour la

DE CAUSES CÉLEBRES. 287 feconde; privés de leur office, pour la troisieme, & condamnés en tous les dommages & intérêts des Parties «.

De la on conclut que la procédute du Meux étant nulle, l'Official de Chartres n'a ni pu ni dû en faire la base de la sienne; & qu'il a pu & dû

la supprimer.

Le principe est incontestable. Mais la conséquence ne nous paroît pas juste; & l'on va voir, par l'Arrêt, qu'elle ne l'est pas, puisque le Parlement l'a

rejetée.

En effet, la Jurisdiction eccléssafrique & la Jurisdiction temporelle n'ont
rien de commun, quant à l'autorité,
& fort peu de rapport quant à l'objet.
L'une ne veille qu'au bien spirituel de
ses Justiciables, & au maintien des
mœurs extérieures des Ministres de la
Religion; l'autre est occupée de tout
ce qui concerne le temporel, & aucune des deux ne peut, sans se rendre coupable d'abus, entreprendre sur
le district de l'autorité d'un Tribunal laique, n'est point du ressort du Tribunal
ecclésiastique. C'est un acte purement

temporel, qui ne concerne nullement

le spirituel.

D'ailleurs, un Juge ne peut éprouver l'humiliation de voir déclarer sa procédure nulle, que de la part de son supérieur dans l'ordre judiciaire, ou de la part de celui qui a été commis par le Juge supérieur, pour la continuer, & par conséquent pour la reviser. Or l'Official n'a aucun droit d'inspection, au cune supériorité sur le Juge laique, dans quelque degré que soit celui-ci. Il est vrai que, quand ils procedent conjointement, le Juge laique se transporte dans le Tribunal de l'Official, qui a tous les honneurs de l'instruction. Mais ce n'est pas à titre de supériorité; c'est à titre de désérence pour la dignité sacerdotale dont il est revêtu.

Il ne devoit pas sans doute prendre une procédure nulle pour base de la sienne; mais il devoit, ou commencer l'instruction dès le principe, en gardant le silence sur ce qui s'étoit passé auparavant, ou recourir, par le ministere de son Promoteur, au Juge compétent, pour annuller ce qui s'étoit sait au Meux.

Quant

Quant à l'intimation de M. l'Evêque de Beauvais sur l'appel comme d'abus interjeté par M. Laurez, l'article 43 de l'Édit de 1695 s'explique à cet égard très-formellement : » Les Archevêques, Evêques, ou leurs Grands Vicaires, ne pourront être pris à partie pour les Ordonnances qu'ils auront rendues dans les marieres qui dépendent de la Jurisdiction volontaire. Et à l'égard des Ordonnances & Jugemens que lesdits Prélats ou leurs Officiaux suront rendus, & que les Promoteurs auront requis dans la Jutisdiction contentieuse, ils ne pourront pareillement être pris à partie, ni intimés en leur propre & privé nom, si ce n'est en cas de calomnie apparente, & lorsqu'il n'y aura aucune Partie capable de répondre des dépens, dommages & intérêrs, qui ait requis ou qui soutienne leurs Ordonnances & Jugemens; & ne seront tenus de défendre à l'intimation qu'après que nos Cours l'auront ainsi ordonné en connoissance de cause «.

Ainsi, d'une part, l'intimation de M. l'Evêque de Beauvais, nommément, n'avoit point été ordonnée par l'Arrêr en vertu duquel on l'avoit fait Tome XII.

assigner pour désendre à l'appel comme d'abus; de l'autre, elle ne pouvoir l'être, dès qu'il y avoit dans la personne du Curé du Meux, par qui M. Laurez avoit été anticipé, sur ce même appel, Partie intéressée à soutenir, & qui soutenoit le Jugement de l'Official,

Déterminé par ces motifs, M. l'Evêque de Beauvais ne pouvoit, sans compromettre les droits de l'Episcopat, se rendre ainsi Partie; il devoit au contraire, laissant au Curé du Meux le soin de soutenir qu'il n'y avoit abus, se renfermer strictement dans le moyen résultant de la folle intimation. Et

c'est le parti que prit ce Prélat.

Enfin, par Arrêt rendu sur délibéré, en la Tournelle Criminelle du Parlement de Paris, le 19 Mai 1779, sur les conclusions de M. d'Aguesseau, Avocat-Général, sur l'appel comme d'abus, il sut dit qu'il y avoit abus; sur l'instimation faite à M. l'Evêque de Chartres, il sut dit qu'il avoit été mal & sollement intimé, Sur l'appel de la procédure criminelle, la Cour, évoquant le principal, mit cette procédure au néant; déchargea le sieur Hubert, Curé du Meux, & sa servante, des

#### DE CAUSES CÉLEBRES.

accusations contre eux internées; ordonna qu'ils seroient mis hots des prisons; que leurs écrous seroient rayés & bissés, & l'Arrêt transcrit en marge des tegistres où ils étoient inscrits. M. Laurez fur condamné à leur rendre & reftituer tous leurs habits, linge, hardes, effets mobiliers, argent comptant & papiers, le tout suivant la déclaration que les Parties en donneront, sauf à contester. Il fut condamné à faire rétablir le volet qui avoit été démoli, au même état où il étoit auparavant. M. Laurez fut en outre condamné en 6000 livres de dommages & intérêts envers le Curé du Meux, & en 1500 livres envers la servante.

Faisant droit sur les conclusions du Ministere public, la Cour enjoignit aux Officiers du Meux, & aux Gradués qui les avoient assistés, de se conformer à l'article 19 du titre 10 de l'Ordonnance de 1670; en conséquence, leur sit défenses de plus, à l'avenir, décerner de décret de prise de corps contre des domiciliés, si ce n'est pour crimes qui doivent être punis de peines afflictives ou infamantes, & de rendre, à l'avenir, de pareilles Sentences; & ordonna qu'ils

seroient & demeureroient interdits de toutes sonctions pendant trois mois. Il sur permis au Curé, & à sa servante, de faire imprimer le présent Arrêt, jusqu'à concurrence de cent exemplaires, & d'en saire assicher dix où bon leur sembleroit, aux frais & dépens de M. Laurez, qui sur condamné en tous les dépens des causes principales, appel & demandes envers M. l'Evêque de Beauvais, le sieur Hubert, Curé du Meux, & Marie-Louise Roussel, sa servante.



INNOCENT condamné, dont la mé-

==3\\\\\\

L'INFORTUNÉ Game fut condamné à Lyon pour vols qu'il n'avoit pas commis. Il étoit most dans les prisons, pendant l'instruction de l'appel de la Sentence qui l'avoit déclaré coupable; sa femme & son pere, après son décès, s'étoient eux-mêmes portés appelans de la Sentence de condamnation. Le Jugement du 19 Mars 1774, avoit sursis à faire droit sur cet appel, & avoit ainst laissé en suspens la justification de Game.

Un événement heureux a, depuis ce Jugement, répandu la lumière sur cette assaire, que la légéreté, l'intérêr & l'opiniâtreté des témoins avoient si fort obscurcie, que la vérité ne pouvoit se manisester sans de grandes dissicultés.

Pour donner à nos Lecteurs la satisfaction de connoître toutes les branches d'une affaire aussi intéressante pour l'humanité, nous allons entrer dans que!—ques détails nécessaires.

N iii

Pierre Barrat, ancien domestique à Lyon, commit dans cette ville un vol avec estraction, le 5 Novembre 1771. Il sur arrêté en slagrant délit, & constitué prisonnier dans les prisons de la Sénéchaussée. Il sur interrogé le lendemain, & décrété de prise de corps

au bas de son interrogatoire.

Quoique l'information eût été ordonnée par le Lieutenant-Criminel, & qu'il n'y eût rien de plus facile que de faire le procès à Barrat sur ce vol, puisque tous les témoins étoient indiqués par le procès-verbal de sa capture, on ne sait par quel événement il ne sur fait aucune information, ni comment ce voleur obtint, le 23 Mars 1772, son élargissement provisionnel.

C'est ce fatal élargissement accordé à Barrat, qui a été la cause des malheurs de Marc Game & de sa famille.

Barrat élargi des prisons de Lyon, fut s'établir à Mâcon. Il y soua une boutique d'un nommé Flandin, Marchand de vin, auquel il s'annonça comme Quincaillier, pour qu'on ne sût pas étonné de voir toutes fortes d'effets entrer dans cette boutique, qu'il ne comptoir meubler que du fruit des vols qu'il feroit à Lyon.

De Causes celebres. 25%

La ville de Mâcon est très-voisine de Lyon; la communication entre ces deux villes est journaliere, soit par terre; soit par la Saone. Ce voisinage facilita à Barrat ses fréquentes excursions dans la ville de Lyon. Il est prouvé qu'il a été vu à Lyon très fréquemment dans les mois de Septembre &

Octobre 1772.

C'est dans le courant de ces deux mois que, dégouté de la profession trop bruyante de voleur avec esfraction, il se livra à un autre genre de délit moins dangereux en apparence. Il savoit écrire. Dans le fond de l'auberge obscure où il descendeit à Lyon, quand il arrivoit de Macon, il sabriquoit tous les matins quantité de billets écrits sur des cartes : il les signoit du nom de divers particuliers qu'il avoit connus; par ces billets, ces particuliers paroissoient demander à dissérens Marchands de la ville, des marchandises de leur commerce.

Muni de ces cartes, & avec la précaution de se vêtir d'une veste de ratine grise frisée, telle qu'en portent ordinairement les domestiques, il se présenta, dans le courant de ces deux

N iv

mois, dans plusieurs boutiques; où s'annonçant pour êtte au service de ceux dont il avoit signé les noms sur ces cartes, il escroqua une quantité considérable de marchandises.

Barrat tenta ses premieres escroqueries chez la dame Barmont, Marchande de dorure. Il employa, sur ses carres adressées à cette Marchande, le nom du fieur Nizier Balley, l'un de ses anciens Maîtres. Mais craignant que la dame Barmont, qui connoissoit l'écriture du sieur Balley avec qui elle étoit en relation d'affaires, n'eût des soupçons, il ne parut pas en personne chez elle; il se servit du ministère d'un petit Savoyard, âgé de 14 ans, nommé Bon, qu'il endoctrina pour répondre aux questions que pourroit saire naître. de la part de la dame Barmont, la différence entre l'écriture qui étoit sur la carre, & celle du sieur Nizier Balley. Barrat attendit, à quelques pas de la boutique de la dame Barmont, le succès de la filouterie. Elle réussit à merveille. Barrat, enhardi par ce premier succès, agit par-tout depuis en per-sonne : il sut par-tout le porteur des cartes & billets, ainsi qu'il en étoit l'é-

#### DE CAUSES CÉLEBRES. 297

crivain. Après s'être servi quatre ou cinq fois du nom du sieur Balley, il employa, dans ses sausses cattes, le nom de plusieurs autres Négocians. Malheureusement pour l'infortuné Game, Barrat se servit du nom d'un sieur Chaix, Marchand Drapier, dont Game avoir été autresois domestique pendant quel-

ques jours.

Barrat se présenta, entre autres, sous ce nom, le Samedi 17 Octobre 1772. chez la femme Chollet, Marchande de bas, demeurant près de l'église de Saint Nizier, dans une boutique obscure située dans une allée appelée l'allée des images. Avec une carre signée Chay, il lui escroqua six paires de bas de soie pour femmes, & deux paires de *mittes*. La femme Chollet ne voyant point reparoître, dans la journée, ce prétendu domestique pour payer ses bas & ses mittes, ainsi qu'il l'avoit promis, envova le lendemain Dimanche 18 Octobre, le nommé Gilbert, son jeune Commis, chez le sieur Chaix, pour favoir s'il gardoit cette marchandise. Le sieur Chaix répondit à ce Commis, qu'il n'avoit envoyé aucun domestique chez sa mastresse; que la

carte qu'il lui présentoit n'étoit point de son écriture; que le filou n'avoit pas même mis son vrai nom dans la signature; qu'il s'appeloit Chaix, & non Chay, comme le portoit la carte.

Le sieur Chaix, homme fort étourdi (on en citera dans la suite des traits singuliers), se mit dans la têre que, parce que le silou s'étoit servi de son nom & s'étoit dit son domestique, il falloit absolument qu'il le sût, ou l'eût été. Il sit d'abord comparoître, devant Gilbert, son domestique actuel. Heureusement pour ce domestique, il n'avoit, dans sa sigure, rien de commun avec Barrat.

Le sieur Chaix, pendant une semaine entiere, chercha alors dans samémoire quels étoient les autres domestiques qu'il avoit eus autresois à sons service, & qui avoient la barbe & less cheveux noirs; car c'étoit-là le seul signalement qu'avoit pu donner Gilbert.

Aidé dans sa recherche par la nommée Cathèrine, sa cuisiniere, le sieur Chaix se rappela que Game avoir demeuré autresois chez lui environ dix jours.

Game avoit en effet la barbe & les cheveux noirs, mais d'ailleurs il ne ressembloit aucunement au filou. A l'époque des escroqueries de Barrar, il étoir, depuis long-temps, établi Marchand de farine, vendant les denrées de son commerce dans une boutique ouverte d'abord rue du Puitspelu, & ensuite rue Lainerie, située dans un quartier très-peuplé. Il a souvent dit à sa femme, qu'il vendoit des denrées de son commerce dans la famille même du sieur Chaix.

Game étoit, par toutes ces circonftances, à l'abri du foupçon de pareilles escroqueries, qui ne sont pas le délit d'un homme domicilié, mais d'un filou dont la retraite est cachée, qui change journellement d'assle, & qui par-là peut espérer d'échapper aux recherches de la Police.

Le fieur Chaix ne s'arrêta point à ces considérations que suggéroir le bons sens. Il sixa étourdiment ses sonpçons sur Game; il auroit pu les sixer moins témérairement sur Barrat, qui avoit servi autresois chez lui-même, sous les nom de la Jeunesse.

Le fieur Chaix , ayant irrévocable-N vi

ment sixé ses soupçons, se rend, le Samedi 14 Octobre, chez la femme Chollet. Il y mene avec lui la femme Bergeret, Marchande Chaircuitiere, à qui le filou avoit escroqué des saucifsons & des saucisses; & une Marchande de tournebroches & de cordes, nommée Zacharie, à qui il avoit escroqué des cordeaux de lessive & des sicelles. On est fondé à dire que ces deux dernieres escroqueries avoient été faites par le filou le 17 Octobre, le même jour que celle qui avoit été faite à la dame Chollet; le voilinage de la boutique de la femme Zacharie, qui n'est qu'à deux pas de celle de la dame Chollet, derriere l'église de Saint Nizier, le fait ainsi présumer; la boutique de la femme Bergeret est aussi dans le même quartier. Il ést d'ailleurs évident que le filou, en se servant du nom du même Négociant quatre ou cinq fois dans ses fausses cartes, devoit, dans le même jour, distribuer toutes celles qu'il avoit signées du même nom.

Il y avoit donc huit jours, francs que les femmes Chollet, Zacharie & Bergeret, avoient été volées, & qu'elles

#### DE CAUSES CÉLEBRES.

l'avoient été par un homme vêtu comme dix mille autres dans une grande ville; par un homme qu'elles n'avoient vu que quelques minutes, à qui elles avoient remis sans mésiance leurs marchandises, le prenant pour un véritable domestique; par un homme enfin dont le lendémain même de l'une de ces escroqueries, le jeune Commis Gilbert n'avoit pu donner au sieur Chaix le signalement qu'à peu près, ainsi qu'on le voit dans la déposition de ce Commis.

C'est dans ces circonstances que le sieur Chaix se statte de découvrir le filou; & quoique cette découverte dût lui être au fond très-indifférente, puisque ce n'étoit pas même son nom que le filou avoit employé, ains qu'il savoit très bien le faire observer aux Marchands volés, en leur disant qu'il ne les payeroit pas, il n'en fut pas moins avide du misérable honneur de voir ses

conjectures réalisées.

Il avoit sussisamment satisfait à ce qu'il croyoit devoir au Public, en faisant insérer, dans les Affiches hebdomadaires de Lyon, l'avis de ces escroqueries: il auroit dû s'en tenir là; mais il ne sut pas se renfermer dans les bon-

nes qu'un homme sage doit se prescrire; il vole chez la femme Chollet, le 24 Octobre, traînant à sa suite les femmes Bergeret & la Zacharie; là il leur déclare, en présence du jeune Gilbert, qu'il connoît le filou aux faufses carres. Ces semmes le pressent avec une avidité extrême de le leur nommer. Le sieur Chaix a prétendu qu'il fe fit long-temps prier par ces femmes & par ce Commis, avant de leur nommer Game, & qu'il dit à Chollet: » Je ne vois, après m'être bien con-" sulté, qu'un homme à qui le por-" trait qu'on m'a fait du filon puisse » s'appliquer; mais ce n'est pas un » vagabond; c'est un homme établi; » je n'ose m'ouvrir à vous; je ne puis m avoir contre lut que des soupçons in très-légers; je ne voudrois pas l'ex-m poser, s'il n'est pas coupable, ni me o compromettre «.

Plus ces trois femmes & le jeune Commis le pressoient pour nommer le prétendu filou, moins il auroit dû se rendre à leur désir, avec d'autant plus de raison que, de son propre aveu, la femme Choller, ne se possédant plus, lui dir qu'elle avoit le taleut de

# seconnoître, au bout de huit ans, sur mille hommes, un homme qu'elle n'au-

soit vu qu'une minute.

Le seur Chaix of a cependant nommer l'infortuné Game & indiquer sa boutique. Cette déclaration téméraire fut un arrêt de mort. Ce ne fut que pour la forme, que ces trois femmes & le jeune Gilbert allerent, dans l'après midi du même jour Samedi 24. Octobre, examiner la figure de Game. Gilbert y alla accompagné du domestique du sieur Chaix; ce domestique, dans l'idée où étoit son maître qu'il falloit absolument que ce sût un de ses domestiques, anciens ou nouveaux, qui fût le filou, avoit grand intérêt d'en faire soupçonner un autre, pour qu'on ne revint pas à lui. Il n'entra point dans la boutique de Game, il se contenta de passer devant; il vit une barbe & des cheveux noirs, & celalui suffit. La femme Chollet en sit de même. La Bergeret & la Zacharie entrerent dans la boutique, & prirent pour prétexte de marchander des grains. du commerce de Game. Elles ont avoué que Game leur montra ses grains sans: aucune émotion. S'il eût été le filou,

eût-il été tranquille à la vue de ces deux femmes? L'infortuné leur montra, encore une fois, ses grains sans aucune émotion; il se félicitoit peutêtre même intérieurement de ces deux nouvelles pratiques. Hélas! on venoit

marquer la victime!....

Cependant, quoique le jeune Commis Gilbert, la Chollet, la Zacharie & la Bergeret aient soutenu depuis, que, dès ce jour-là, elles reconnurent parfaitement dans Game la figure du filou, cependant elles en étoient si peu convaincues, qu'aucune d'elles n'osa aller dénoncer Game au Procureur du Roi, qu'aucune d'elles n'osa risquer de rendre plainte.

Il y a apparence que les choses en seroient restées là, & que Game eût éternellement ignoré qu'on l'avoit soupçonné d'être un voleur, sans ce qui arriva les deux jours suivans, & qui, au lieu de confirmer les soupçons contre Game, devoit au contraire les dis-

siper entiérement.

Le Dimanche 25 Octobre 1772, lendemain du jour où Gilbert & ces trois femmes étoient allés examiner la figure de Game, la femme Zacha-

DE CAUSES CÉLEBRES. 306 rie, qui avoit surement des doutes & qui vouloit apparemment les éclaircie encore, résolut de venir une seconde fois dans fa boutique. En y allant, elle rencontra Game sur le pont de Saone : il alloit à la Messe dans l'église de Saint Nizier. Elle reconnut sur ce pont étroit, celui qu'elle avoit tant examiné la veille : cela n'étoit pas bien étonnant, malgré sa vue basse. Elle s'approche de Game, lui parle des cordeaux & ficelles qu'elle dit qu'il est venu prendre chez elle, & lui en demande le payement. Game étonné, lui répond qu'il ne sait ce qu'elle veut dire; qu'il n'a pris chez elle ni cordes ni ficelles. Cette femme lui donne à entendre qu'on le soupçonne d'être un filou, qui va, de boutique en boutique, escroquer des marchandises, & qu'on l'a reconnu; elle l'invite à venir s'expliquer avec elle dans son domicile, qu'elle lui indique derriere l'église de Saint-Nizier. Game, qui vit la nécessité de détruire les soupçons de cette femme, lui promit de s'y rendre aussi tôt après la Messe qu'il alloit entendre.

La femme Zacharie court chez la

le mener:

femme Chollet, lui dit que Game va venir chez elle, & qu'elle le lui ameneta. Le fieur Chollet, homme de bon sens autant que sa semme est inconsidérée, observe que si Game vient, ce n'est donc pas lui qui est le filou. Cette réslexion auroit du frapper également sa semme & tous les autres étourdis qui accusoient Game, & qui ne s'appercevoient pas qu'ils n'étoient que les échos du sieur Chaix.

En esset, Game arrive chez la Zacharie après avoir entendu la Messe, & raconte à un de ses amis l'étrange aventure qui venoit de lui arriver sur le pont. La Zacharie lui proposa d'aller chez la semme Chollet; à ce nom, Game est dû frémir encore, s'il est été le filou, de voir le piége qu'on lui tendoit, & s'évader: mais Game, innocent, ira par-tout où l'on voudra

Il va donc avec la femme Zacharie chez la femme Chollet: on y avoit fait venir la femme Bergeret. Il fallur bien alors que ces trois femmes & le jeune Gilbert foutinssent que Game étoit le filou: car que dire à cet homme qu'on ôsoit attirer ainsi en chartre priDE CAUSES CÉLEBRES. 307 vée pour l'interroger & le juger dans

ce Tribunal domestique?

Aussi tous ceux qui compossient ce Tribunal lui dirent hardiment qu'ils retrouvoient en lui la figure du voleur, & l'exhorrerent à leur rendre de bonne grace leurs marchandises, ou à leur en

payer le prix.

Game se défendir avec la fermeré qu'inspire l'innocence; l'assemblée en fut déconcerrée. Comme tous ses acculsateurs ne tenoient leur prétendue conviction que du fieur Chaix, on l'envoya prier, quoiqu'il n'eût rien vu 🖫 de venir convaincre le prétendu filou, qui persistoit à désavouer les escroqueries. Le fieur Chaix accourt : il dut bien s'appercevoir alors de l'effet cruel de ses soupçons, confiés à ces têtes foibles & si faciles à s'échauffer. L'affaire devenoir la sienne; aussi s'efforça-t-il de perfuader à Game qu'il falloit qu'il convînt qu'il étoit un voleut. Game protesta de nouveau de son innocence, qu'il n'avoit jamais fait tort à qui que ce fût; qu'il étoit incapable d'aucune bassesse, & qu'il n'en avoit jamais commis.

Alors ce ne fut plus à la prétendue

ressemblance de la figure qu'on s'attacha pour accuser Game, ce fut à l'écriture des cartes. & ces étourdis n'avoient pas encore vu celle de Game. On lui représente les deux cartes avec lesquelles la femme Chollet & la femme Bergeret avoient été volées. A la vue de ces cartes, il se récrie que son écriture est absolument différente. L'assemblée nomme alors deux Commissaires pour aller examiner l'écriture de Game sur un livre de comptes qu'il dit avoir dans sa boutique. Les deux Commis de la Chollet, Gilbert & un autre, nommé Saunier (qui, sans doute, s'est rétracté depuis, cat on n'a pas osé le faire entendre à la Sénéchaussée), sont députés pour aller faire cette vérification.

Ils suivent Game dans sa boutique: chose inconcevable! l'écriture de Game & celle des cartes sont aussi dissertes que le jour & la nuit, & ce Gilbert a l'impudence, de retour chez la Chollet avec son camarade, de dire à l'assemblée, le sivre de comptes à la main, que ces deux écritures se ressemblent.

L'assemblée n'en jugea pas de même,

# DE CAUSES CÉLEBRES, 509, sar elle laissa Game retourner librement dans son domicile avec sa femme : on lui rendit même son livre, mais en lui disant qu'on examineroit cela une autre fois; ce qui étoit un nouvel outrage, un plus amplement informé que

ce Tribunal domestique s'avisoir de pro-

noncer contre lui. Game & sa femme rentrerent chez eux, le désespoir dans le cœur; ils résolurent de rendre plainte de la scene indigne qui venoit de se passer. Ils ne connoissoient point de Procureur pour dresser cette plainte; la femme avoit servi autrefois une dame, nommée Julien; elle va lui raconter les affronts redoublés que l'on vient de faire à son mari. La dame Julien en fut indignée, & approuva le dessein d'en rendre plainte. Le lendemain matin, Lundi, 16 Octobre, Game, qui sembloit prévoir les nouvelles horreurs qui alloient fondre sur lui, la presse de retourner chez la dame Julien, pour aller avec elle chez son Procureur, & si ce Procureur n'est pas chez lui, de s'adresser au premier venu. En effer, ce Procureur étant absent, la dame Julien la conduit chez Me. Lévêque, autre Procureur de la Sénéchaussée. Me. Lévêque écoute le récit des faits, & promet de rédiger incessamment la plainte. Il ne fut pas assez diligent; le bruit de cette aventure se répandoit : ce Procureur s'étant présenté au Gresse pour savoit ce que c'étoit que cette assaire qui commençoit à faire du bruit, on lui répondit dans ce Gresse de ne pas s'en mêler; que Game étoit un coquin, & que cela ne lui feroir pas honneur

de prendre sa défense.

Pendant que la femme de Game couroit ainsi chez les Procureurs pour faire rédiger la plainte; pendant que Game, resté dans sa boutique, couloit, en l'absence de sa semme, une lessive qu'elle avoit commencée; pendant qu'il racontoit à ses amis, que sa cruelle aventure de la veille avoit attirés chez lui, la scene indigne qu'il avoit essuyée; pendant ce même temps-là, dans cette même matinée du Lundi 26 Octobre, le véritable filou, Barrat, ignorant le vacarme qu'il occasionnoit, continuoit ses escroqueries avec ses fausses cartes.

Il escroqua au nommé Maron, Marchand Cirier, entre sept & huit heures

du matin, quarante livres de bougies de table, avec une carte signée du nom d'un Négociant, nommé Barral; trente livres au sieur Berrichon, autre Marchand Cirier, avec une carte signée Fontaine; & trente livres aux sieurs Jars & Vivian, avec une carre signée Deschamps. Barrat se fit donner, chez le sieur Maron & chez le sieur Berrichon, une bougie jaune, outre les grandes bougies; il se présenta dans les trois boutiques avec une balle de lessive, ovale, presque neuve, pour placer les bougies. Trois Marchands Ciriers, on leurs femmes, ont déposé des mêmes circonstances, & ont donné le même signalement du filou.

Les sieurs Jars & Vivian, voyant leurs noms assez mal écrits sur la carte que leur présenta le filou, livrerent leurs bougies avec beaucoup de méssance; le sieur Vivian prit même le parti de le suivre pour savoir où il les portoir. Il le vit d'abord entrer dans une maison d'où Barrat ressortit bientôt après avec la

même balle de lessive, ovale.

Barrat s'apperçut qu'il étoit suivi ; il se retourna vers le sieur Vivian, & un dit: Je vois, Monsseur, que vous vous mésiez de moi. Vivian lui dit qu'oui, & qu'il vouloit savoir absolument où il portoit ces bougies, & qu'il ne le quitteroit pas. Battat, aptès plusieurs mensonges, voyant qu'il n'y avoit pas moyen d'échapper, tira d'une bourse le prix des bougies, & dit au sieur Vivian: Puisque vous vous mésiez de moi, Monsieur, voild votre argent.

Vivian voulut toujours savoir où il portoit ses bougies; il ne le perdit pas de vue, & le vit entrer dans l'hôtel de la Comédie, où il est prouvé que Barrat vendit, dans cette même matinée, en deux sois, les cent livres de bougies dont on a parlé, à la dame Lobreau, Directrice du Spectacle de Lyon, la même qui, peu de jours auparavant, avoit acheté, du même silou, une partie des bas & mittes escroqués à la semme Chollet.

En sortant de l'appartement de la dame Lobreau, Barrat lui vola une écuelle d'argent, qui a été vue entre ses mains à Mâcon: tout cela est prouvé. Cet intrépide filou, en retournant dans son auberge, sit encore, dans la même matinée, une escroquerie de consitures chez une Consiseuse, nommée Meunié.

DE CAUSES CÉLEBRES. 313

Il étoit démontré aux yeux de tout homme ayant un peu de bon sens, par ces escroqueries continuées le Lundi 16 Octobre, après la scene que Game avoit essuyée la veille chez la Chollet, que Game n'étoit point le filou aux fausses cartes, & qu'il n'avoit aucune relation quelconque de complicité avec le filou; car s'il en eût eu quelqu'une, il n'auroit pas manqué d'avertir Barrat, le Dimanche au soir, qu'ils étoient découverts, & les escroqueries n'auroient pas continué dès le lendemain, ou auroient au moins été suspendues pendant quelque temps. Voilà une preuve morale de l'innocence de Game, qui, fans compter la preuve de son alibi, étoit de la plus grande force.

Cependant Maron ayant été adressé au sieur Chaix, qui disoit par-tout avoir découvert le voleur, le sieur Chaix osa encore nommer Game à Maron, & osa le nommer à la vue même de la carre, qu'il savoit bien alors n'être point de l'écriture de Game. Il indiqua à Maron la boutique de Game; Maron, sut pour la forme, examiner sa sigure. Il n'entra point dans la boutique; il vit une barbe & des cheveux Tame XII.

noirs: cela fussit; le sieur Chaix avoit tout vu pour lui. Maron ne sit aucun cas de l'observation du nommé Chol, son Commis, qui, ayant été pareillement au devant de la boutique, lui déclara qu'il n'avoit point reconnu Game à la

figure.

Maron retourne chez le sieur Chaix à dix heures du foir, & lui dit qu'il 2 raison, que Game est bien son filou. On ignore quels furent tous les articles du complot qui se fit alors entre les sieurs Chaix & Maron. Mais voici ce qui arriva, & par-là on verra clairement ce qui fut résolu entre ces deux particuliers, qui prétendent n'avoir pas êté les dénonciateurs de Game. Maron envoya le lendemain Mardi 27 Octobre, son Commis, au point du jour, audevant de la boutique de Game, pour l'épier quand il sortiroit. Game ouvre sa bourique, charge sur une petite charrette le linge que sa femme & lui avoient lessivé la veille; il traîne cette charrette avec elle sur le quai du Rhône, où l'on devoit laver ce linge. Le Commis suit la charrette; il voit Game entrer dans le lavoir. Ce commis court aussi-tôt avertir ion Maître. Maron accourt au lavoir : il appelle Game ; Game fort du lavoir. Maron lui demande le payement de ses bougies ; Game lui répond qu'il n'a pris chez lui aucune bougie : il veut lui représenter qu'il a déjà essuyé , l'avant-veille, une pareille avanie ; qu'il faut donc qu'il ait le malheur de ressembler à un filou. Maron, sans écouter aucune explication, saute au collet de Game, & avec ses deux Commis, il le traîne dans le corps de-garde de la place des Cordeliers, & l'y consigne

comme un voleur.

Maron court de là chez le sieur Chaix, lui rend compte de ce qu'il vient de faire; le sieur Chaix s'agite, écrit, sort de chez lui, abusant de sa qualité de Capitaine-Bourgeois de l'un des quartiers de la garde bourgeoise; & quoiqu'il sût ce jour-là sans fonctions, il sair venir plusieurs soldats bourgeois, la basonnette au bout du sussi, & leur donne ordre d'aller enlever Game du corps de garde des Cordeliers, & de le transférer dans celui du Change, à travers les slots & les huées d'une populace immense, qui s'imagine qu'on vient d'arrêter un assassin en slagrant délit; & c'étoit un ciroyen paisible.

domicilié, qui dans ce moment-là même, imploroit la Justice contre les outrages qu'il avoit reçus l'avant-veille,

qu'on osoit traiter ainsi!

Le sieur Chaix a si bien compris l'énormité de son attentat, que, quoique dans sa déposition à la Sénéchaussée il ait été forcé de convenir que c'est lui qui a fair conduire Game dans le corpsde garde du Change, il a ensuire déguilé ce fait grave, & a voulu l'atté-nuer, en disant qu'il ne se souvenoit pas d'avoir écrit une carte à cet effet, & qu'il s'étoit borné à avertir que les Ordonnances de la Police de la ville de Lyon vouloient qu'on transférât les malfaiteurs confignés dans les corps-degarde particuliers, dans le corps-degarde du Change; comme si les Officiers de ces corps-de-garde particuliers avoient en besoin que le sieur Chaix leur donnat cet avis. Le soin de transférer dans le corps de garde du Change les accusés qu'on a confignés dans les autres corps de-garde, ne regarde que les Officiers à qui on les a confignés: ainfi, quand même le sieur Chaix auroit été de garde au poste du Change, qui est son quartier, ce qui n'est pas ( car

DE CAUSES CÉLEBRÉS. c'étoit le quartier de Pierre Scize qui occupoit, ce jour-là, tous les corps-degarde, & notamment celui du Change), il seroit encore prouvé contre le sient Chaix, que c'est par animosité, par étourderie, & non pour remplir les devoirs de sa place, qu'il s'est mêlé de la translation faite, avec autant de scandale, de la personne de Game dans le corps-de-garde du Change; mais le sieur Chaix ne s'est pas borné là ; il est prouvé, & par la déposition de Maron même, que le sieur Chaix vint, comme si l'affaire l'eût regardé personnellement, recommander l'infortuné Game à la garde de Pierre Scize, dans le corpsde garde du Change : il est prouvé par les propres écrits du fieur Chaix, qu'après avoir recommandé Game dans co corps-de-garde, prenant avec lui deux des étourdis qu'il avoit imbus de ses foupçons, il vola au Greffe criminel de la Sénéchaussée dénoncer le pauvre Game, & prendre l'ordre que le sieur Chaix vouloit exécuter lui même, de le faire amener en prison pour lui faire son procès. L'escorte de Game, présidée par le sieur Chaix, fut en ce moment renforcée non seulement par des O iii

Recors, mais encore par des soldats du Guet.

Le sieur Perret, Conseiller de la Sénéchaussée, qui se trouva dans ce Gresse, & qui reçut cette dénonciation verbale & tumultueuse, donna ordre qu'on amenât Game en prison, après qu'on auroit fait une perquisition dans son domicile. L'Huissier Privat sit cette perquisition. Le procès-verbal de cet Huissier prouve l'innocence de Game: on y lit qu'après la plus exacte recherche, il ne s'est exactement rien trouvé, dans le domicile de Game, que des marchandises de son commerce.

Quelques minutes auparavant, Mason, qui venoit d'arrêter Game, avoit
eu les yeux ouverts sur l'atrocité de son
attentat, par le sieur Chappes, Chirurgien, locataire général de la boutique
occupée par Game; le sieur Chappes
ayant demandé à Maron à quelle heure
il avoit été volé la veille, Maron lui
répondit: Entre sept & huit heures du
matin; le sieur Chappes s'écria aussitôt: Ah l monsieur, si cela est, il n'est
donc pas possible que ce soit Game qui
vous ait volé; car à cette heure-là
il étoit dans sa boutique, & je ne

l'ai pas perdu de vue; ce qui fut encore confirmé à Maron par le sieur Dieuzede, éleve du sieur Chappes. Sur ce que Maron se tetranchoit dans l'écriture de la carte, que le sieur Chaix lui avoit donné à entendre être celle de Game, le sieur Chappes courur chercher le bail à loyer qu'il avoit passéà Game, & qui étoit signé Marc Game; il sit remarquer à Maron la dissérence énorme des deux écritures. Maron troublé, mais trop avancé pour reculer, laissa tranquillement conduire Game en prison. Maron se chargea dans le même temps d'aller reconnoître un autre particulier dans la rue Tramassac, pour voir s'il n'étoit pas son filou.

Le sieur Perret, Conseiller de la Sénéchaussée, sit subir à Game, le même jour 27 Octobre 1772, son premier interrogatoire, ensuire de la plainte du Procureur du Roi, mise au bas du procès-verbal de perquisition qui prou-

voit fon innocence.

Cet infortuné rendit un compte exact de toute sa vie; il nomma tous les Maîtres qu'il avoit servis avant que de se matièr & de s'établir Marchand de sarine: tous lui donnerent, même depuis

son emprisonnement, les certificats les plus avantageux sur sa probité; ces cer-

tificats furent joints au Procès.

Game, après cet interrogatoire, sur replongé dans son cachot. Le Procureur du Roi ne sit commencer l'information que le 15 Janvier de l'année suivante, c'est-à-dire, près de trois mois après la plainte.

On laissa ainsi cet homme innocent, les sers aux pieds, pourrir dans une prifon humide & mal-saine, où il a contracté la maladie dont il est mort. Combien de témoins l'innocence ne pouvoit - elle pas perdre dans cer inter-

valle?

Encore si ces trois mois avoient été employés à recueillir exactement les noms de tous les Marchands volés, à s'informer exactement des circonstances qui avoient précédé l'emprisonnement de Game, jamais il n'auroit été condamné.

Mais on abandonna le soin des recherches au sieur Chaix & à Maron: il paroît évident que c'est des sieurs Chaix & Maron que l'Huissier Privat reçut tous les documens pour composer l'information; que c'est d'eux qu'il a entendu parler, quand il a dit dans son procès-verbal, qu'il avoit été informé que Game étoit l'escroc. On ne sit presque entendre, dans cette étonnante information, que ceux qui, dans la prévention inspirée par le sieur Chaix, s'étoient déjà engagés à reconnoître Game, & devoient nécessairement persister à l'accuser, pour éviter d'être condamnés en des dommages & intériès.

La femme Gollet, Gilbert fon Commis, la Zacharie, la Bergeret, Marons qui avoit arrêté Game, le sieur Chaix qui l'avoit fait enlever par des sussilers, un nommé Court, ami de Maron & de la femme Chollet; voilà les principaux témoins qu'on produisit contre Game. On ne sit entendre qu'à regret le sieur Berrichon, qui a rendu hommage à son innocence. On rejeta les sieurs Jers & Viviant, quoiqu'il sûr public qu'ils avoient arrêté le véritable filou dans le cours de ses escroqueries, & qu'ils ne reconnoissoient point Game pour être ce silou.

Enfin arriva le moment des confrontations. Malgré le laconisme cruel avec lequel est rédigé tout ce que Game opposoit pour sa désense; la vérité perce à travers le nuage: on y voit clairement l'innocence.

Dans la confrontation à la Zacharie, Game oppose cette réslexion de bon sens qu'on a déjà sait valoir plus haut, qu'il n'étoit pas possible qu'il fût le silou, parce que s'il l'eût été, il ne se seroit pas rendu, le Dimanche 25 Octobre, chez cette semme, & ensuite chez la Chollet, au risque d'y dere arrêté. Cette preuve lumineuse de l'innocence de Game ne sit aucune im-

pression.

Dans la confrontation à Maron, Game lui oppose qu'il ne peut pas lui avoir escroqué ses bougies dans la matinée du Lundi 26 Octobre, puisqu'il n'est pas sorti de toute cette matinée-là de sa bourique, qu'il n'en est sorti qu'une minute pour aller dans le voisinage chercher un fagot; ce qu'il étoit en état de prouver. Maron persiste à l'accuser; cependant Maron étoit bien instruit de la vérité de cet alibi de Game; le sieur Chappes & tous les voisins de Game le lui avoient artesté le 27 Octobre précédent. C'est par cette raison que Maron a tu, dans sa déposition

la circonstance essentielle de l'heure à laquelle il avoit été volé. Maron a pateillement tu, dans sa déposition, ce dont il a été forcé de convenir ailleurs, que le filou avoit une veste de ratine grise frisée. Maron, sachant que Game n'avoit point de veste pareille, s'est bien donné de garde de parler de cette circonstance dans sa déposition; il a sourenu, à la confrontation, qu'il retrouvoit, dans la personne de Game, & la figure & les habillemens du voleur: il rougit en entendant l'alibi que proposoit Game, & persista à accuser Game, autant, dit-il, qu'un honnête homme pouvoit l'assurer; expression qui, bien approfondie, prouve le mouble & les remords de l'accufateur.

Dans la confrontation à Court, qui, subjugué par Chaix & par Maron, avoit, long-temps avant sa déposition, accusé Game, & s'étoit par-là mis au rang des dénonciateurs, Game oppose à ce Court un alibi prouvé également par une soule de témoins: ce Court, dans sa déposition, avoit transformé en suborneur de témoins, un citoyen plein d'humanité, qui, convaincu de l'innocence de Game, alloit conjurer tous

les Marchands volés, de la part de cet infortuné, de venir examiner, sans prévention, sa sigure dans les prisons. D'après cette calomnie, qui tend à dénaturer les sollicitations dignes d'éloges de ce citoyen si zélé pour découvrir l'innocence, il ne saut pas être étonné si Court osa, malgré l'alibi, persister à accuser Game. Mais cet alibin'en est pas moins prouve par une soule de témoins.

Rien n'est plus absurde, parmi ces confrontations, que celle de la semme Clémençon. Cette semme, qui, au commencement de cette confrontation, avoit rendu hommage à l'innocence de Game, en ne reconnoissant point dans lui la figure du filou qui étoit venu chez elle, paroît ensuite, après la confrontation close, le reconnoître à des propos dont on a dressé procès-verbal, & dont la rédaction est un ches-d'œuvre d'absurdité.

Dans l'un des Mémoires imprimés pour l'infortuné Game, on à articulé que le Lieutenant-Criminel, dans sa malheureuse prévention, avoit tourmenté la femme Clémençon, sur ce qu'elle ne reconnoissoit point, dans.

## DE CAUSES CÉLEBRES. 329

Game, le filou, en lui disant: Comment, Madame, vous ne reconnoissez pas cet homme pour être le filous De sept vous êtes la seule: tous l'ont reconnu. La femme Clémençon, dans sa Requête au Juge supérieur, dont la veuve Game a eu la copie qui lui a été signifiée, est convenue de la vérité du fait dans ces termes: Elle sut ensuite confrontée à Game. Le sieur Game raconte ce qui s'est passé à ces égard dans son Mémoire.

Le résultat seul, vrai & fidele de cette confrontation, est que la semme Clémençon n'a point reconnu, dans Game, la figure du silou qui étoit venu chez elle; & par conséquent que Game étoit innocent de l'escroquerie de chandelles faite à cette semme, avec un billet dont Barrat a été tout à la sois & l'écrivain & le porteur.

Game ne voyant presque paroître contre lui, à la confrontation, que des accusateurs dont les yeux ou l'intelligence étoient sascinés par la plus horrible prévention, sit supplier le Lieutenant-Criminel & le Procureur du Roi, de faire comparoître devant lui tous les Marchands généralement qui

avoient été volés. Il ne put jamais obtenir qu'on les entendît dans l'information & qu'on les lui confrontât. Il sit prier un Avocat de dresser, en son nom, une Requête au Lieutenant-Criminel à cet effet. Cet Avocat conseilla à ceux qui s'intéressoient pour l'Accusé, de rédiger une liste de tous les témoins à décharge, & de la faire signer par l'Accusé, disant que cela vaudroit une Requête. Game figna cette liste; elle fut portée, revêtue de cette signature, au Lieutenant-Criminel & au Procureur du Roi, de la part du sieur Charton, Secrétaire du Roi, l'un des anciens Maîtres de Game. Elle fut impitoyablement rejetée. Ce fait a été articulé dans tous les Mémoires imprimés, & n'a essuyé aucun désaveu. Dans cette liste étoient cependant les noms des fieurs Jars & Viviant; ces Marchands Ciriers qui, volés dans la même matinée que Maron, s'étoient mésiés du prétendu domestique, qui l'avoient suivi pour voir où il porteroit leurs bougies, qui l'avoient par conséquent bien mieux vu que les autres Marchands, & qui, ayant été ensuite dans les prisons voir

## DE CAUSES CÉLEBRES. 327

si Game étoit ce filou, ont déposé n'avoir point reconnu dans lui la st-

gure du voleur.

Dans cette liste étoit encore le nom du sieur Nizier Balley, ancien Maître de Barrat, qui étoit en état de déposer que l'écriture des cartes étoit celle de Barrat, & que le signalement donné du silou par tous les Marchands volés, lui convenoit parsaitement. Des témoins aussi essentiels surent rejetés.....

Cependant il y avoit, dans le nombre des témoins déjà entendus dans l'information de la Sénéchaussée, trois témoignages qui, malgré la ptévention répandue contre Game, constatoient que sa figure n'étoit pas celle du voleur. Le sieur Berrichon, Chol. Commis de Maron, & la femme Clémençon, n'avoient point reconnu dans Game la figure in filou. Il y a plus: il est prouvé que Maron lui-même avoit reconnu que Game ne ressembloit point au filou. Deux des Marchands Ciriers, qui avoient été volés dans la même marinée que Maron, ont déposé que, dès le lendemain, ce même Maron leur avoit dépeint l'efcroc tel qu'ils l'ont signalé eux-mêmes

dans leurs dépositions, où ils ont dit que ni par la figure, ni par l'âge, ni par la taille, ni par les vêtemens, il ne ressembloit point à Game qu'ils allerent voir dans les prisons.

Le sieur Vassal dépose aussi que Mason lui a dit qu'il pouvoit bien s'être trompé; qu'il lui en avoit couté cinq louis en marchandises; qu'il en donneroit volontiers cinq autres pour ne plus entendre parler de cet homme.

Cette circonstance, jointe à tant d'autres qui parloient en faveur de Game dans cette procédure, auroit bien dû ouvrir les yeux au Procureut du Roi & au Lieutenant-Criminel, & leur faire sentir la nécessité d'entendre un plus grand nombre de personnes dans leur information. Mais la prévention de ces deux Officiers étoit incurable; elle leur print rejeter comme témoins suspects, tous les témoins à décharge.

Le fieur Chaix avoit été, pendant toute l'instruction, l'ombre, ou, pour mieux dite, le slambeau du Lieute-nant-Criminel. Il assistoit à toutes les confrontations. Dans l'une de ces confrontations, & au moment où le Juge

représentoit à Game les cartes fabriquées par Barrat, & l'interpelloit d'y apposer sa signature, le sieur Chaix dit à Game: Eh bien! misérable, mets donc son nom sur cette carte; & l'on verra ensuite si elle n'est pas de ton écriture : l'Accusé intimidé, & craignant que son nom, qui n'étoit composé que de quatre lettres, ne devînt, aux yeux du Juge prévenu, un nouveau titre d'accusation, resusoit de mettre son nom sur ces cartes. Le sieur Chaix triomphoit; & cependant l'Accusé, dans le même moment, signoit le procès-verbal de confrontation; il a pareillement signé tous les interrogatoires, & il n'est jamais venu dans l'idée du Juge d'ordonner un rapport d'Experts.

C'est dans cet état que le Procureur du Roi donna ses conclusions définitives contre Game, le 8 Mars 1773. Le procès sur mis, trois jours après, sur le bureau de la Sénéchaussée.

Enfin, placé sur la sellette, & interpellé, pour la centieme sois, de convenir de vols qu'il n'avoit pas commis, car infortuné répond: Qu'il est bien malheureux pour lui d'avoir été soupçonné de ces dissérens vols; qu'il proteste en être incapable, s'étant toujours comporté honnétement; qu'il faut que quelqu'un qui lui ressemble ait fait les manœuvres qu'on lui reproche, & qu'il a même appris depuis quelques jours, que le sieur Balley avoit eu un domestique, appelé BARRAT, qui avoit pris des marchandises sous son nom, avec des cartes signées de lui.

Le Lieutenant-Criminel répond à Game au nom du Tribunal, qu'il invoque vainement une fausse ressemblance avec Barrat. Il avoit raison: Game, malgré sa barbe & ses cheveux noirs, ne ressembloit aucunement à Barrat; le Lieutenant-Criminel, qui avoit gardé Barrat dans ses prisons depuis le 3 Novembre 1771 jusqu'au 23 Mars 1772, avoit eu le temps de s'en convaincre; mais pourquoi ce Juge & ses Assessement, qui, dans ce moment, ne regardoient plus Game comme l'écrivain des cartes, puisqu'ils n'ordonnerent aucun rapport d'Experts, pourquoi ces Juges sont-ils grace à Barrat,

qui, par la réponse de Game, leur est dénoncé comme le fabricateur de ces cartes?

Etoit-ce l'embarras de prouver que Barrat en étoit l'écrivain? Mais Game, dans ce même moment, leur indiquoit le sieur Nizier Balley, comme un témoin qui étoit en état de prouver que l'écriture de ces cartes étoit celle de Barrat, son ancien domestique, ainsi qu'il l'a prouvé depuis au Tribunal supérieur, où le sieur Balley a rapporté, lors de sa déposition, un livre sur lequel Barrat a copié plusieurs lettres lorsqu'il étoit à son service. Il y a plus: le Lieutenant-Criminel n'avoit, dans ce moment, qu'à ordonner à son Greffier d'apporter, sur le bureau de la Chambre, la minute du procès criminel commencé contre Barrat le 5 Novembre 1771, pour fon vol avec effraction, & tous les Juges auroient été convaincus, en comparant avec l'écriture des cartes, & notamment celles qui étoient fignées Barrat; la fignature que Barrat avoit mise au bas de son interrogatoire du 6 Novembre 1771, & au bas du procès-verbal de son élargissement provisoire du 23

Mars 1772, que Barrat étoit le fabricateur de toutes ces cartes. Alors on auroit vu la nécessité d'ordonner, avant de juger Game, qu'il setoit informé contre Barrat; & l'information faite contre ce scélétar, auroir non seulement prouvé qu'il étoit l'écrivain, mais encore qu'il étoit le porteur de toutes ces cartes. Toutes ces précautions, furent négligées; & par Sentence du 11 Mars 1773, Game est condamné à neuf ans de galeres, à être flétri des lettres GAL, à être exposé, pendant trois jours, au carcan dans deux places publiques de la ville de Lyon, dont l'une, voisine de son domicile, & choisie pour l'un des théatres de fon ignominie, étoit remplie de témoins de sa probité!

Tandis que cet infortuné, dans le fond de sa prison, les sers aux pieds, prenoit le Ciel à témoin de son innocence, Barrar, instruit qu'on avoit condamné l'innocent à sa place, osa reparoître à Lyon. Il sur vu le 28 Avril 1773, dans une boutique rue Merciere. Il sur reconnu par le nommé Champreux, domestique, qui l'avoit remplacé chez le sieur Balley, & par

la nommée Guerre, domestique de la dame Barmont.

Barrat voyant autour de lui, dans cette boutique, des mouvemens qui l'inquiéterent, foupçonna qu'on vouloit l'arrêter; il s'évada, fans finir le marché qu'il avoit entamé. Le domestique du sieur Balley le poursuivit de rue en rue; il le vit entrer dans une auberge: cette auberge avoit une porte de derrière, par laquelle Barrat se sauva, l'aissant dans l'auberge son bâton & son chien.

Il se résugia pour quelques momens chez un Chirurgien, où il s'annonça comme un déserteur, le même jour il sortit de Lyon & retourna à Mâcon, où il arriva tout mouillé à deux heures après minuit. On a su qu'il avoit traversé la Saone à la nage, & que c'est ainsi qu'il rentra dans Mâcon, dans la crainte d'être atrêté aux portes de la ville. Sa semme, troublée de le voir arriver en cet état, ne put cacher son essercit lui dit » qu'il venoit de Lyon, où » il avoit manqué d'être arrêté pour » un billet; mais que l'on tenoit un » homme en prison qui étoit condamné » aux galeres, & qui devoit partir bien.

» tôt; que cela fait, il n'y auroit plus » rien à craindre pour lui; qu'en at-» tendant, il alloit s'écarter; qu'elle » n'eût point à s'inquiéter sur son » compte, qu'il s'éroit bien tiré d'autres » affaires «.

Ainsi ce scélérat s'applaudissoit d'avoir échappé deux sois au glaive de la Justice, tandis que l'innocent, courbé sous ce glaive, étoit en proie au désespoir, & ne savoit ce qu'il avoit encore à espérer ou à craindre de la justice des hommes sur l'appel qu'il avoit interjeté.

L'Avocat du Roi au Conseil Supérieur, établi alors à Lyon, sut heureusement si frappé de l'innocence de Game sur la propre procédure de la Sénéchaussée, que sans le secours des saits justificatifs proposés dans une Requête imprimée, il donna, le 7 Mai 1773, en l'absence du Procureur du Roi, ses conclusions par écrit, tendant au renvoi pur & simple de l'accusation.

Le sieur Clérico de Jauzé, Rapporteur, envisagea de même cette épouvantable affaire: il n'en pouvoit parler que les larmes aux yeux. Il trouva, ainsi que l'Avocat du Roi, l'innocence de Game suffisamment prouvée par la proDE CAUSES CÉLEBRES. 335 cédure même sur laquelle il avoit été condamné.

Il rédigea son avis par écrit, & a permis que la semme du malheureux Game en prît une copie pour en aider ses Conseils.

Frappé de toutes ces preuves d'innocence, le sieur Clérico de Jauzé promit à la femme Game de ne pas dissérer son rapport au Conseil Supérieur. Il retint le bureau pour le 13 Mai 1773. Mais Game mourut le même jour à l'Hôtel-Dieu, où le Conseil Supérieur, de l'avis du Rapporteur, & sur un procès-verbal des Médecins, avoit ordonné qu'il sût transporté une heure environ avant sa mort.

Cet homme innocent est mort tout à la fois de douleur, & empoisonné par l'air qu'il réspiroit depuis long-temps dans des prisons qui étoient alors les prisons les plus infectes du Royaume, & où jamais il n'auroit dû entrer. Cet infortuné protesta plusieurs sois de son innocence avant que de rendre le dernier soupir, en présence d'une soule d'assistans que ce spectacle douloureux attira autour de son lit.

Le lendemain de la mort de son

40 , en fon nom, ma, la reuve inte 1 Senechaussee. med de 1 servences a forement qui Beninne für is A serie qui bon lui In sermit is faire de artor va, par la unoverent. See Court No. with the Santa it committee of a we will be a large of the lar NO E CICHE COLUMN TOTAL Page to Good



mari, la veuve interjeta, en son nom, appel de la Sentence de la Sénéchaussée. Elle obtint sur sa Requête, jugement qui lui permit de faire assigner qui bon lui sembleroit. Ses Conseils ayant vu, par la procédure de la Sénéchaussée, qui leur fut communiquée, ne devant plus être secrete, que les dénonciateurs, acusateurs & véritables Parties de Game, étoient tous indiqués par cette procédure, ils crurent devoir profiter de la permission qu'accordoit le jugement du Conseil Supérieur d'assigner qui bon lui sembleroit, pour comprendre dans l'assignation, non seulement le Procureur du Roi du Conseil Supérieur, pour voir infirmer la Sentence de la Sénéchaussée, mais encore tous les dénonciateurs & accusateurs, pour poir condamner aux dommages & intérêts de la veuve.

Elle demanda ces dommages & intérêts contre le sieur Chaix, parce qu'outre les faits antérieurs qu'elle avoit à lui reptocher, il avoit fait enlever son mari par des sussiliers; qu'il l'avoit fait traîner d'un corps-de-garde dans un autre, & qu'il avoit été le dénoncer à un Conseiller de la Sénéchaussée, ce qui étoit prouvé & par la procédure & par par les proptes aveux du sieur Chaix.

Elle demanda des dommages & intérêrs contre Maron, parce qu'il avoit ofé faisir au coller son mari, le traîner avec ses deux Commis dans le corpsde garde des Cordeliers; ce qui avoit provoqué les attentats commis ensuite par le sieur Chaix, à qui Maron convenoit avoir donné avis de sa premiere voie de sait, qui avoit donné lieu à la plainte du Procureur du Roi de la Sénéchaussée, à la procédure saite sur cette plainte contre cet homme innocent, à sa condamnation, & à sa mort.

Contre la femme Chollet, la Zacharie, la Bergeret, & le jeune Commis Gilbert, pour avoir fait subir à Game cette scene humiliante, dans l'assemblée zenue chez la Chollet le 25 Octobre, dans laquelle on osa le traiter de voleur.

Contre Court, pour une pareille diffamation antérieure à la plainte du Procureur du Roi, dont ce Court avoir fourni la preuve dans ses propres écrits.

Contre la femme Célmençon, pour avoir signé cet ajouté singulier à la con-Tome XII. P frontation qu'elle disoir par-tout n'être point son ouvrage, dans le cas où l'on y trouveroir une espece d'accusation contre Game, parce que, dans le vrai, elle ne l'avoir point reconnu pour la

yaleur.

L'affaire sur plaidée avec le plus grand éclat au Conseil Supérieur, pendant sept Audiences : l'innocence de Game n'étoit plus un problème à Lyon, au moyen de plusieurs Mémoires imprimés, & notamment de celui qu'an voit composé M. Servan, célebre Avocat Général du Parlement de Grenoble. Ce Magistrat s'étant procuré une copie de la procédure de la Sénéchaussée grut devoir à une veuve aussi infortunée le secours de cette éloquence admirable qui regne dans ses écrits. Ce Mémoire plein de feu, & qui porte la conviction dans l'ame du Lecteur, se trouve dans le recueil de ses Œuvres, imprimé en deux volumes.

L'Avocat du Roi du Conseil Supérieur porta la patole dans cette affaire, le 26 Février 1774. Il y parla pendant plus de sept heures, Il commença par lire la procédure faite contre Barrat, pour son vol avec effraction per qui mal

DE CAUSES CÉLÉBRES. à propos n'avoit pas été continuée d'Il lut; ensuite la procédure de la Sénéchaussée; faite contre Game. Il établit, sur cette: seule procédure, l'innocence de Game, & le droit incontestable de la veuye à des dommages & intélêts. Il interjeta appel de l'élargissement accordé à Barrat le 23 Mars 17/2, & rendit plainte contre lui comme le véritable & seulcoupable des escroqueries avec fausses, cartes injustement imputées à Game. Il prit des conclusions subsidiaires qui tendoient à ce qu'il fût sursis à être fait droit sur l'appel de la Sentence de la Sénéchaussée, du au Mars 1773; & sur la demande en dommages & intérêts, jusqu'après le jugement Barrat.

La discussion à laquelle se livra l'A-vocat du Roi, sut si lumineuse, si mést thodique, si judicieuse, si touchapre, qu'elle sut extraordinairement applaudie, rant il portoit dans tous les esprits la conviction dont il étoit lui-même pénétré. Le Conseil Supérieur, ordonna, sur ses conclusions, sun délibéré sur le registre.

Dans l'intervalle de ce délibéré, aut jour où le Jugement fur prononcé (in-

Pij

rervalle qui fut de près d'un mois ), il se passa, dissoit la veuve Game, dans une Requête qu'elle a présentée depuis au Parlement de Paris, des choses inouies, soit de la part des Officiers de la Sénochausser; soit de la part des

adversaires de cette veuye.

Les Officiers de la Sénéchaussée, ajoute-t-elle, ameutés par le Procureur du Roi, & par le Lieutenant-Criminel, outrés de ce que l'Avocat du Roi du Conseil Supérieur avoit dit & prouvé qu'ils avoient instruit une procédure criminelle contre un homme innocent, & avoient laissé de côté le vrai coupable, rendirent plainte au Conseil Supérieur contre cet Officier, au sujet de ses conclusions.

D'un autre côté; les adversaires de la veuve firent tous leurs efforts & employerent toutes sortes de moyens pour faire échouer sa demande en domma-

ges & intérêts.

Enfin intervint Jugement le 19 Mars 1774. "Ge Jugement, est-il dit dans la même Requête, est singulier, par les dispositions contradictoires qu'il renforme. Aussi ne passa-il pas sout d'une passa, & l'on prétend même qu'il n'avoit pas pour lui la pluralité légale «

## be Causes célebrés. 34t

Entre autres dispositions, il donna acte à l'Avocat du Roi de sa plainte contre Barrat, pour raison de ses, escroqueries avec sausses cartes, lui permit d'en faire informer contre ledit Barrat; sursit à faire droit sur l'appel de la veuve, de la Sentence qui avoit injustement condamné son mass aux galeres jusques après le Jugement de Barrat. Jusque-là ce Jugement est régulier.

Mais pat une disposition suivante, est-il dit dans sa Requête, inconciliable avec celle qu'on vient de lire, ce Jugement renvoie de la demande en dommages & intérêts tous les dénonciateurs & accusateurs de Game indistinctement, même ceux qui avoient osé attenter à la liberté de ce citeyen domicilié, sans le surprendre en thagrant délit : disposition inconcevable, dont le motif est enseveli avec le Conseil Supérieur de Lyon.

Les Juges qui ont rendu ce Jugement, étoient au nombre de quatorze. Sept ont publié, dans le temps, que l'innocence de Game paroissoit démontrée par la procédure même de la Sénéchaufsée; ces Juges voyant, idans, cette pro-

P iij

cédure, l'étourderie des dénonciateurs de Game, & prévoyant que l'information ordonnée contre Barrat à la décharge de Game, poutroit convaincre de plus grands torts encore ces dénonciateurs, furent d'avis de surseoir à statuer sur la demande en dommages & intérêts jusqu'après le Jugement de Barrat, & adopterent ainsi en entier les conclusions subsidiaires de l'Avocat du Roi.

Les voix de ces sept Juges se trouverent réduites à six, attendu que dans ces sept Juges, il y avoit deux beaux-freres, & on me songea pas qu'en matiere criminelle, & dans un Jugement en dernier ressort, le Jugement est formé par six voix contre sept; parce qu'il faut que l'avis le plus sévere, & sur-tout lorsqu'il s'agit de ne pas sacrisser l'innocence, l'emporte de deux voix. Ainsi sut formé ce Jugement.

La veuve a cherché, comme on vient de le dire, à pénétrer quels étoient les motifs qui avoient déterminé les fept autres Juges à ne pas comprendre la demande en dommages & intérêts dans le surs , & à y statuer définitivement. Les uns ont dir qu'ils étoient convain-

DE CAUSES CÉLEBRES. tus que Game devoit ressembler parfaitement à Barrat, & qu'ainsi ils croyoient devoir excuser les dénonciateurs : la veuve offroit cependant de prouver, & il est constant qu'il n'y avoit pas la moindre reflemblance entre son mari & Barrat. D'ailleurs ce motif pent-il affranchir légitimement des dommages & intérêts, un accusateur tel que Maron, par exemple, qui a osé arrêter un citoyen innocent; faut-il que ce soit l'innocent qui soit la victime d'une pareille erreur? Il est constant dans la Jurisprudence, que la bonne soi d'un dénonciateur, d'un accufateur, de quelqu'un en un mot, qui, par ses démarches trop actives & imprudentes, se rend la Partie d'un accusé, lui doit des dommages & intérêts; tel est en effet le vœu de l'article 7 du titre 3 de l'Ordonnance criminelle, qui veut que » les accufateurs & dénonciateurs mal fondés · foient condamnés aux dépens, dommages & iméreis, uniquement lorsqu'ils seront mal fondés; & en plus grande peine, si, outre leur peu de fondement, l'accufé a à leur reprocher quelques

faits graves on dit qu'ils n'a-

voient entendu renvoyer les Parties de Game de la demande en dommages & intérêts; que quant à présent; mais ce mot quant à présent, qui équivaloit au sursis, ne s'est trouvé ni sur la minute, ni sur les expéditions du Jugement. Ainsi l'on voit que la veuve Game a essuyé les événemens les plus cruels dans cette affaire, & qu'il est à présumer que c'est par l'une des manœuvres sans nombre que pratiquoient ses adverfaires, que ce mot essentiel quant à présent, ne se trouve pas dans le Jugement. Par une derniere disposition, les dépens sont compensés, quoiqu'ils aient toujours été accordés à la veuve malheureuse d'un citoyen déclaré innocent; ce qui est prouvé par les Arrêts rendus dans les affaires de Lebrun & de Langlade. Est-il possible que la veuve qui obtient un Jugement qui tend à faite déclarer son mari innocent, soit obligée de supporter des frais considérables auxquels donne lieu la résistance injuste de nombreux adversaires qui s'obstinent, malgré l'évidence, à soutenir coupable cer homme innocent?

Heureusement pour la veuve Game, l'Ordonnance, au titre des Requêtes civiles, lui fournit plusieurs moyens pour

tevenir contre la disposition de ce Jugement, qui a renvoyé de sa demande en dommages & intérêts les dénonciateurs. accusateurs & véritables Parties de Game, au lieu de comprendre cette demande dans le sursis prononcé sur l'appel de la Sentence de la Sénéchaussée. Les principaux moyens de Requête civile, sont 1°. que la procédure ordonnée par l'Ordonnance n'a pas été suivie : elle ne vent pas que l'on puisse statuer définitivement sur un accessoire, avant que de statuer fur le principal. Or le Conseil Supérieur de Lyon, en statuant définitivement sur la demande en dommages & intérêts de la veuve, avant que de statuer sur son appel de la Sentence qui avoit condamné son mari, a statué sur l'accessoire avant le principal. Une demande en dommages & intérêts n'étant jamais que l'accessoire du principal, c'étoit du mérite du principal & de toutes ses circonstances que dépendoit le mérite de l'accessoire. Il ne falloit donc pas préjuger l'accessoire avant le principal. Que diroit-on d'un Jugement qui admettroit un particulier à prouver que c'est par le fait de celui contre lequel il se seroir pourvu en Justice, que la maison

de ce particulier auroit été incendiée; & qui, dans le même instant, renversoit définitivement le Défendeur de la demande en dommages & intérêts? Voilà précisement ce qu'a fait le Conseil Supérieur de Lyon, en ordonnant qu'il seroit informé contre Barrat, à la décharge de Game, des mêmes délits pour lesquels ce dernier avoit été condanné sur la procédure de la Sénéchaussée, évidemment provoquée par les sieurs. Chaix & Maron, & autres Parries de Game; le Conseil Supérieur s'étoit exposé à voir rapporter sous ses yeux une information qui devoit prouver les torts des adversaires de la veuve & leurs démarches imprudentes; en un mor, plufieurs faits qui avoient opéré cette cataftrophe affreuse, où l'on voit un innocent condamné à la place du vrai coupable auquel il ne ressembloit aucunement.

2°. Il y a dans le Jugement des dispositions qui se contrarient. Rien de plus contradictoire que d'admettre la veuve d'un homme innocent à prouver son innocence par l'entremise du Ministere public, & de la débouter, par le même Jugement, de ses dommages & intérêts. L'Ordonnance criminelle veux

be Causes célebres. 347 que les Procuteuts du Roi soient tenus, aussi-tôt qu'un accusé est renvoyé abfous, de lui nommer ses dénonciateurs, afin qu'il puisse se pourvoir contre eux pour ses dommages & intérêts, qui sont dus dans le cas de toute accusation injuste : ainsi , ordonner qu'un accusé , ou, ce qui est la même chose, que sa famille prouvera son innocence, & ordonner en même temps que cette innocence prouvée ne produira, quelles qu'en foient les preuves, aucuns dommages & intérêts, c'est prononcer deux dispositions contraires dans le même Jugement, parce que l'innocence prouvée & l'innocence dédommagée doivent marcher d'un pas égal.

3°. L'Ordonnance veut que, s'il y a des pieces décisives nouvellement reeouvrées, on puisse revenir, par Requête civile, contre un Jugement en 
dernier ressort: or ces pieces décisives sont ici les nouvelles informations 
qui ont été faites contre Barrat à la 
décharge de Game. On est convaincus 
que si le Conseil Supérieur avoit prévut 
tout ce que renserment ces informations, il ne se seroit pas su fort presse.

de proscrire la demande en dommages

C'est ainsi que la veuve Game annonçoit les moyens dont elle se propose de faire usage, pour obtenir les dommages & intérêts qu'elle est certainement en droit de demander contre les dénonciateurs de son mari innocent.

Mais elle n'étoit alors occupée que du soin de faire réhabiliter la mémoise de cet infortuné.

Un événement imprévu vint mettre le dernier sceau à sa, justification. Ces Barrat, dont il a tant été parlé, sut enfin arrêté. On crut d'abord que ses interrogatoires alloient achever de répandre la lumiere sur cette assaire; mais il pensa au contraire y ajouter de nouveaux embarras.

Ce malheureux, par Arrêt du 22 Juin 1778, fut déclaré atteint & convaincu d'avoir escroqué, dans le courant des mois de Septembre & Octobre 1772, différentes marchandises chez plusieurs Marchands de la ville de Lyon, par le moyen de fausses cartes ou billets faussement signés

## DE CAUSES CÉLEBRES.

des noms de divers Négocians & particuliers de ladite ville. Pour téparation, il sut condamné à être autaché au carcan pendant trois jours confécutifs, dans la place des Terreaux, & y rester pendant deux heures, ayant écriteau devant & derriere, portant ces mots: Escroc & faussaire; à la marque, & aux galeres à perpétuité.

Il ne faut pas perdre de vue que les fausses cartes & les escroqueries attribuées à Game, avoient la même époque que celles pour lesquelles Barrat avoit été condamné. Ainsi, ou Game étoit innocent, ou il avoit été complice de Barrat. Il est prouvé jusqu'ici qu'il n'étoit ni l'auteur ni le porteur des cartes : reste à examiner s'il étoit d'intelligence avec Barrat. Outre les présomptions qui résultent, en général, des faits que l'on vient de rapporter, le procès-verbal de l'Huissier Privat, qui constate qu'aucun des effets volés ne s'étoit trouvé chez Game, au moment de sa capture, fournit, ce femble, une preuve convaincante que cet infortuné n'avoit aucune part à ces. larcins. Mais il faut suivre Barrat jusqu'à sa mort.

l'abri de tous dommages & intérêts. Toutes les personnes qui jusqu'alors avoient témoigné à la veuve Game le plus tendre intérêt, dans la persuasion que son mari étoit innocent, & que les Juges souverains alloient réhabiliter sa mémoire, s'éloignerent d'elle, & ne lui parsoient plus qu'avec cette compassion humiliante que l'on témoigne à la veuve d'un criminel. On la plaint, mais on ne la regarde qu'avec une pitié qui ne perce qu'au travers d'une sorte d'horreur.

Ses Conseils lui représentoient en vain que cette déclaration écrite de la main d'un scélérat, réprouvé par la Justice, qui venoit de le retrancher de la Société, ne pourroit jamais balancer les preuves que la procédure fournissoit de l'innocence de son mari; en vain lui disoit-on que cette manœuvre tourneroit à la honte de se auteurs, & deviendroit la source de nouveaux dommages & intérêts; que la Providence n'avoit permis le nouveau sorfait de cette déclaration, que pour mieux saire connoître se adversaires: rien ne pouvoit la consoler; elle étoit.

prête à succomber sous le poids de sa douleur, lorsqu'un événement imprévu rendit à la vérité tout son éclat.

Barrat, après avoir donné sa déclaration, regarda sa prison comme un lieu d'asile, où l'on ne pouvoir plus le troubler jusqu'à ce qu'il sût mis à la chaîne. Cette sécurité lui sit croire qu'il pouvoir impunément commettre de nouveaux crimes, & que les galeres, qui l'attendoient, payeroient tout. En conséquence, il se mit à sabriquer ouvertement de la sausse monnoie.

Son exemple devint contagieux, & cette fabrication sit tant d'éclat, que la Sénéchaussée sut ensin sorcée, par l'autorité supérieure, de procéder contre Barrat & contre les complices qu'il avoit instruits. Le Lieutenant-Criminel ne voulut pas saire cette procédure contre Barrat; il se récusa, & sut substitué par l'Assesseur criminel.

La preuve de ce nouveau délit sur bientôt acquise, & par Jugement Présidial, en dernier ressort, du 29 Mars 1779, ce scélérat sur condamné à être pendu.

La veuve Game, dans une Requêse

présentée au Parlement, a articulé que, » pendant qu'elle conjuroit l'Erre suprême d'avoir pitié de ses malheurs, & de se contenter des épreuves sans nombre & si cruelles qu'elle souffroir depuis tant d'années, ses persécu-teurs, à qui tout avoit téussi jusqu'alors au gré de leurs désirs, oserent bien encore concevoir l'espérance de faire confirmer par Barrat la fausse déclaration par son testament de mort. Ils oserent, à cet esset, remettre cette fausse déclaration aux Ecclésiastiques qui devoient confesser Barrat, & les folliciter de faire usage de certe piece infame & illégale dans le miniftere de religion qu'ils alloient remplit vis-à-vis de ce condamné «.

Ces Eccléssastiques sans doute l'exhorterent à dire la vérité, & à déclarer à la Justice tout ce qui pouvoit l'intéresser. Il sit en conséquence le testament de most que nous allons copier. C'est un monument à la mémoire de Game, qui ne peut être trop public.

Barrar nous a dir..... » qu'il con-» vient d'avoir fabriqué les pieces de » monnoie, ainsi que mention en est » faire dans la procédure : car il ex

» avoit même préparé une partie de » douze livres, qui lui avoit été-de-» mandée par des Militaires; mais que » lesdits Militaires n'étant pas venus » pour les prendre, il les a distribuées à » d'autres particuliers, fans nous dire » à qui : mais qu'ayant appris, par les » recherches qu'il a vu faire dans l'in-» térieur des prisons, que l'on faisoir » des poursuites pour découvrir les au-» teurs de cette fabrication, il s'étoit » déterminé à jeter dans sa latrine, » soit une partie desdits sous, qui lui » étoit restée, soit les instrumens dont » il s'étoit servi pour les fabriquer; nous ajourant même, que, depuis » environ un mois avant la recherche » qui fut faite, il avoit cessé d'en fa-» briquer; nous déclarant néanmoins. » qu'il ne croit pas devoir nous dissi-» muler que dans la quantité de la » valeur de douze livres qu'il avoit » préparée, ainsi qu'il s'en est expli-» qué, il y en avoit pour une somme » de trois livres qui lui avoit été don-» née à distribuer par le nommé Cha-» bert, prisonnier céans, auquel il de-» voit en faire compte.

Il déclare encore, » que la fabrica-

" tion des faux sous n'est pas la seule qu'il mait à se reprocher; qu'il a fabriqué aussi de saux louis, au nombre de deux ou trois cents, tant à Châlons, qu'à Mâcon & à Dijon, à l'aide d'une mempreinte en acier qu'il avoit levée, & qu'il a depuis remise, à Dijon, à un nommé Comtois, qu'il a perdu de vue depuis, & qu'il ne connoît pas sous d'autre nom.

» Qu'il y a aussi environ neuf ans » qu'il s'introduist dans un domicile » situé rue de la Grenette, où il frac-» tura une malle où il prit douze louis

» en or.

» Il nous ajoute austi, pour l'acquit
» de sa conscience, qu'ayant été ren» contré en la ville de Saint-Etienne» en-Forez, en l'année 1773, par un
» particulier dont il ignore le nom,
» lequel lui apprit que le nommé Game
» avoit été condamné aux galeres pour
» disférens vols qu'il avoit faits en pré» sentant des cartes sous des noms
» supposés, & que depuis, lui Barrat
» avoit été soupçonné d'en être l'au» teur; qu'il se croit obligé de nous
» dire que c'est bien essessivement lui,

de Causes célebres. • condamné, qui a fabriqué & porté » des cartes, sous le nom de différens » particuliers, à plusieurs Marchands » de cette ville, au moyen desquelles » il s'est fait délivrer différentes mar. » chandises : savoir, dans la rue. » Saint - Pierre, chez le sieur Berri-» chon, qui lui remit des bougies sous e le nom du sieur Fontaine, qu'il » avoit emprunté; chez le sieur Ma-» ron, demeurant au Puits-Palu, » qui lui remit des bougies pour le » compte du fieur Baral, Marchand. Toilier, dont il présentoit le nom a austi sur une carte; chez les sieurs » Jars & Viviant, demeurans place du n Platre, des bougies, qui lui furent m données sous la foi d'un nom qu'il » avoit emprunté, & qu'il ne se rape » pelle pas; chez le sieur Beluze, » Marchand Toilier, des toiles & co-» tonnes chinées, sous la foi du nom n du fieur Mazoier, Que par les mêmes moyens, il se fit aussi donner, dans » une boutique, place de l'Herberie, » des parasols, ne se rappelant ni e le nom du Marchand, ni celui qu'il p smprunta paur le tromper; chez la

n dame Piaolet, demeurant rue de la or Grenette, du salé, qu'il se fit don-or ner sous le nom du sieur Chaix, or dont il présenta la signature, touo jours sur une carte; chez la femme o Chollet, six ou sept paires de bas, o ou mites de soie, tant pour femme n que pour homme, qui lui furent » remises aussi sous le nom du sieur » Chaix; chez la femme Bergeret, n des saucisses & des saucissons, qu'il » demanda aussi, autant qu'il peut » se rappeler, sous le nom du sieur « Chaix, & toujours de la même man niere ; un cordeau d'étendage , dans une petite boutique derriere Saintn Nizier, toujours sous le nom du
n sieur Chaix, & de la même mam niere; chez la dame Balmont, des n paillettes en or & en argent, pour s le compte & sur la signature du » fieur Nizier-Balley; chez la dame » Meunier, Marchande confituriere. » place des Carmes, des dragées & n des pots de confitures, pour le » compre & sous le nom du sieur » Vonti; chez la femme Clémençon; » Marchande Chandeliere, près Sains-

De Causes célebres. 359 . Joseph, des chandelles, sous le o nom du sieur Tontaine, ou du sieur » Chaix, ne se rappellant lequel des o deux, Que c'est bien lui, condam-» né, qui a écrit toutes les cartes » qu'il a présentées dans les endroits » ci-dessus désignés, sur lesquelles » il avoit contrefait la signature de » ceux qu'il a ci-dessus nommés, Que » l'idée de se procurer lesdits effets » de cette maniere, lui avoit été sug-» gérée par un nommé Provençal; mais » que c'est lui seul qui l'a exécutée, » & sans la participation dudit Pron vençal. Qu'il a vendu tous lesdits s effets à différens particuliers, cole » porteurs, à lui inconnus, si ce n'est » des bougies, un parasol & des bas, sequ'il vendit à la dame Lobreau. » Directrice des spectacles de cente » ville, chez laquelle il a volé en » même temps une écuelle & une » cuiller d'argent, lesquels il a aussi · vendus à une personne inconnue.

» Qu'il se rappelle qu'ayant été cons-» titué prisonnier, pour attendre le » passage de la chaîne, il donna au » sieur Rozu, Greffier de la geole,

» lequel lui demandoit des explica-» tions sur différens vols, une déclara-» tion écrite & signée de sa main, dans n laquelle il annonce que Game & Provençal étoient ses complices dans m lesdits vols; mais qu'il a donné n cette déclaration pour écarter les " soupçons, & dans la crainte d'être » recherché: mais que la vérité est » qu'il a commis lesdits vols seul . & sans complice. Qu'il pourroit se n faire, ce qu'il ignore, que le nommé . Game eût employé, de son côté, » la même ressource; mais que toutes » les cartes qui lui ont été présentées » dans le procès qui a été instruis » contre lui, ont bien véritablement » été écrites, souscrites & présentées » par lui condamné, ainsi qu'il vient "de s'en expliquer, &c. «.

Nous demandons pardon à nos Lecteurs d'avoir transcrir cette piece en entier, au lieu d'en donner le précis; mais elle nous a paru si essentielle à la justification de l'infortuné Game; son sort & celui de sa femme nous a tant inspiré d'intérêt, que nous n'avons osé risquer de l'abréger, dans la crainte

DE CAUSES CÉLEBRES. crainte de l'affoiblir en la tronquant. Elle répand, sur l'innocence de cer infortune, une lumiere à laquelle rien ne peut rélister. S'il restoit encore quelques esprits prévenus ou incertains sur l'opinion à laquelle ils doivent s'artêter sur la mémoire de cet homme malheureux, ils ne pourront plus balancer à lui rendre toute l'estime qu'il méritoit. Ceux même qui l'ont conduit au tombeau, par une légéreté inexcusable, & par un entêtement impardonnable, n'attendront pas sans doute que la Justice les condamne à des répara-tions dont leur conscience leur fait un devoir.

Par Arrêt rendu au Parlement de Paris le 20 Mai 1779, la Sentence du 11 Mars 1773, qui avoit condamné Game à la marque & aux galeres, fut mise au néant; sa mémoire sut déchargée des plaintes & accusations contre lui intentées, & des condamnations contre lui prononcées: en conséquence il sut ordonné que ses écrous seroient rayés & bissés de tous registres où ils peuvent avoir été inscrits, & que mention sera faite de l'Arrêt en marge, tous Gressiers contraints Tome XII.

par corps, quoi faisant, déchargés; sauf à la veuve Game à se pourvoir, pour raison de ses dommages & intérêts, contre & ainsi qu'elle avisera, avec permission de faire imprimer & afficher l'Arrêt par-tout où bon lui semblera.



DISPUTE de rang & de concurrence entre les Avocats & les Médecins de Carcassonne.

UN siecle ne sussit pas toujours pour régler d'une maniere immuable les querelles de prééminence & de distinctions honorisiques entre les dissérens. Corps de la Société. Dans ces rivalités de l'amour propre, le dé change souvent, & c'est à qui sera le plus adroit pour obtenir, pour surprendre un avantage & empiéter sur son rival. Le Corps humilié cede pour un temps & se releve siérement dans un autre, jusqu'à ce qu'à la sin, à sorce de contestations. & de guerre, la Justice vienne à bout, de tout éclaircir, de tout concilier, & d'établir une paix assurée entre les deux partis.

Il paroît que, sans aucune Loi, & par un usage dont l'origine s'est perdue, nul ne possoit être élu au premier chaperon, ou charge municipale de premier Consul, dans la ville de Carcassonne, qu'il ne sût Avocat. La possession des

Q ij

Avocats paroissoit constante jusqu'en 1674; alors un Négociant habile & heureux, qui établit une fabrique de draps pour le Levant, & fit partager à la France un commerce dont jusqu'alors la Hollande & l'Anglererre avoient seules recueilli les fruits, mérita les distinctions dues à l'industrie & au citoyen utile. L'immortel Colbert récompensa ses succès, & sit rendre un Arrêt du Conseil en 1674, qui admit les Marchands & Fabricans de Carcassonne, alternativement avec les Avocats, au premier rang du Consulat; & de plus, ordonna que dans l'année des Avocats, nul ne pourroit être premier Consul, qu'il n'eût été reçu Avocat, n'en eût exercé les fonctions & plaide reois ans au moins, ou qu'il n'eût exercé la magistrature pendant le même temps.

Le même ordre fut observé dans la députation aux Etats; un Marchand accompagnoit l'Avocat premier Conful, & un Avocat le Marchand élu à ce premier rang.

Depuis cette époque, il y eut aussi quelques exemples de Médecins revêtus du premier chaperon; Jean Vidal en DE CAUSES CÉDEBRES. 36

prétendoit qu'ils n'avoient été élus qu'en qualité d'Avocats, & que si ce titre manquoit sur les registres, cette suppression étoit l'ouvrage des Médecins.

En 1767, on nomma un Avocat célibataire; c'étoit une sorte de tache qui excluoit de l'élection, d'après un artil cle des Statuts municipaux. Le Parlement cassa la nomination. Un parti contraire profita du trouble, & nomma un Médecin, M. Segonne. Cette nomination fut également cassée : on substitus M. Carton, Médecin très estimé dans Carcassonne. Les Fabricans se joignirent aux Médecins contre les Avocats, & l'on se pourvut au Parlement. Les Médecins fournirent des Mémoires au Procureur-Général. Ils firent valoir leur titre d'hommes de Lettres, leur ancienne dignité de Comte de l'Émpire, & les élections de Vidal & de Fabre. Enfin ils triompherent, & le Parlement dérogeant à l'usage particulier de la ville de Carcassonne, ordonna qu'à l'avenir les Docteurs en médecine, taillables & domiciliés, pourroient être élus à la charge de premier Consul, concurremment avec les Avocats & dans l'année

de leur tour. Cet Arrêt est du 14 Juillet 1769.

Les Avocats, humiliés des succès des Médecins, firent de nouvelles représentations contre cet Arrêt, & en 1771, un autre Arrêt garda les Avocats dans le droit d'être nommés exclusivement au premier chaperon dans l'année affectée à leur Ordre, & dans le droit d'être de toutes les députations, & d'y porter exclusivement la parole. Il sur ordonné qu'à l'avenir les Médecins ne seroient nommés que dans l'année affectée aux Fabricans.

Les Médecins & les Fabricans demanderent la cassation de cet Arrêt; ils en furent déboutés. Le mal paroissoit incurable. Mais les Médecins savent qu'il ne saut jamais désespérer, & qu'on revient des portes de la mort; ils renouvelerent la querelle, & avec les Fabricans ils formerent opposition à l'Arrêt de 1771, & demanderent l'exécution de celui de 1769. Les Avocats, prétendirent que les disciples d'Hippocrate alloient rapidement en avant, & vouloient brusquer l'affaire. La Cause fut renvoyée à l'Audience, & plaidée en 1776, en présence d'un grand conDE CAUSES CÉLEBRES. 367 cours de peuple qui se promettoit de l'amusement de cette espece de lutte

entre les enfans d'Hippocrate & ceux de

Justinien.

Le Défenseur des Avocats ne disputoit point à la Faculté de Médecine l'honneur de concourir dans l'année des Fabricans au rang de premier Consul; mais il réclamoit une année sans partage pour son Ordre. Si les Médecins, disoitil, pouvoient y aspirer dans le tout des Avocats, ils pourroient donc les exclure; l'année suivante appartiendroit aux Fabricans, en vertu de l'Arrêt de 1674 : il seroit donc possible que, dans l'espace d'un secle, il n'y eût plus ni Avocat m Magistrat à l'Hôtel de Ville. L'art de guérir est aussi ancien que les malades; les titres des Médecins duretont autant que la foiblesse & la crédulité des hommes. Arbitres de la fanté, ne relevant que de la Nature, ils se chargent d'étendre la durée de nos jours qui sont comptés. Que de droits à nos hommages! cet état si utile ne doit pas rester sans gloire & sans distinction. Les Fabricans méritent aussi une part dans les honneurs; ils sont les agens de la prospérité publique, occupent

l'oisiveté de l'artisan, & enrichisseme l'Etat par leur industrie. Mais enfin il est dû aussi aux Magistrars & aux Avocats une portion dans la reconnoissance publique. Le repos des citoyens & des familles est le fruit de leurs travaux; ils veillent sur les passions des hommes & les contiennent sans cesse par le frein des Loix. De quel droit les Médecins veulent-ils leur ravir une distinction qui leur est due, & qu'ils étoient en usage de posséder seuls? S'ils l'ont partagée, du moins c'est pour en consesver une part légitime. Si le premier Consul étoit Médecin, il n'y auroit point d'Avocat à l'Hôtel de Ville; il seroit député né aux Etats, & dès-lots la députation se trouveroit sans Avocat; & cependant, d'après l'usage & les Arrêts de la Cour, ce sont les Avocats qui doivent porter la parole dans toutes les députations; par ce système ils seroient exclus de ce droit.

Quelquesois l'Hôrel de Ville demande d'autres sonctions que des confultations sur la santé des malades; il y a des procédures à faire, des procèsverbaux à dresser, d'autres ordonnances que des recipe à rendre. Les Médecins se chargent-ils de tous ces soins, veulent-ils veilser avec les Prévôts à la sûreté des voyageurs, & seur plume, en guérissant les honnêtes gens, enverra-t-elle les scélérats à l'échafaud?

Si c'est-là leur ambition, ils ont prisdes moyens bien illicites pour y parvenir. Un chaperon ne vaut pas un trône, & ne mérite pas d'être conquis par un crime. Cependant il s'en est commis un dans le registre. Ils ont été convaincus d'insidélité: le Parlement a absoue le Corps; mais il n'y en avoit pas moins un individu de coupable d'avoir falsissé le registre juratoire, & esfacé le titre d'Avocat qui étoit associé à celui de: Médecin dans les qualités du Médecins ésu premier Consul.

En vain les Médecins prétendent que la question avoit été jugée par l'Arrêt de 1769, rendu sur le Mémoire des Avocats, & par-là contradictoire avec eux; qu'un Arrêt de Réglement du T Février 1766 a réglé les contestations municipales, & ordonné qu'elles seroient jugées sommairement sur les Mémoires des Parties; que les Arrêts rendus seroient réputés contradictoires, & que tout étoit décidé par l'Arrêt de

principes de la municipalité, les droits de Corps à Corps, l'entrée aux Etats, le droit d'y porter la parole, étoient trop importans pour être dans le cas du Réglement, & se juger sommairement

sur de simples Mémoires.

Ils auroient pu prendre des Lettres de Requête civile contre l'Arrêt de 1769: mais si cet Arrêt avoit été rendu sur les conclusions du Procureur Général, d'après des Mémoires, il ne falloit pas plus de formalités pour faire rendre l'Artêt de 1771; ce n'étoient que décisions provisoires qui étoient toujours bonnes à résormer; & c'est ce qu'on a sait en 1771, en conservant aux Avocats, aux Magistrats leur tour & leur année sans partage.

Les Médecins relevoient la contrariété de deux Arrêts. Par celui du 14. Juillet 1769, Avocats & Médecins pouvoient être élus concurremment à la

charge de premier Consul.

Par celui du 31 Août 1771, les: Médecins sont exclus de ce concours, & ne peuvent être nommés que dans l'année affectée aux Fabricans, & concurremment avec eux, avec défenses.

DE CAUSES CÉLEBRES. 371
aux Electeurs de faire jamais concourir
les Médecins avec les Avocats qui doivent toujours & exclusivement porter
la parole. C'est sur ces dispositions injurieuses à la profession des Médecins,
que porte leur opposition.

Elle est évidente dans la forme & dans

le fond.

L'Arrêt du 14 Juillet 1769 a été rendu contradictoirement avec les Parties intéressées; il porte expressément :

"Vu les Mémoires respectivement remis à notre Procureur Général par les Mocats & Médecins de la ville de Carcassone, les différens Arrêts rendus par notre Cour en faveur des Médecins de plusieurs villes du Languedoc; l'Arrêt de notre Cour du 11 Septembre 1767, ensemble les Lettres-Patentes du 18 Septembre 1768, &cc. ».

Chacune des Parties avoit donc remis des Mémoires qui contenoient les prétentions & les raisons respectives. Suivant la forme de procéder, introduite par l'Edit de 1768, qui avoir substitué cette voie à celle des assignations toutes les sois qu'il s'agissoir des dontestations relatives aux élections con-

Q vij

Culaires, l'Arrêt étoit donc contiadie-

Des Avocats ont ils pu s'imaginer de faire renverser sur un soit montré, & sans appeler les Parties intéressées, un Arrêt contradictoirement rendu depuis deux ans, & qui avoir eu la plus entiere: exécution? Comment ont-ils pu y panvenir? Archimede traçoir tranquillement des lignes & des cercles fur la place de Thebes, dans l'instant même. où le sang de ses concitoyens couloit à ses côtes sous le fer de l'ennemi : mais: cette tranquillité n'est pas un don que la Nature prodigue; & il n'y auroit rien. d'étonnant que la religion des Magistrats eût pu facilement être surprise le 31 Août 1,771, dans ce jour où leur ame, profondément affectée, étoit occupée d'objets bien plus importans que ne pouvoir l'être la rivalité des Avocats & des Médecins de Carcassonne.

Au fond, l'opposition est aussi évidente que la forme: on est étonné que l'Arrêt du 31 Août 1771 ait affecté de tirer les Médecins du rang où les avoit placés avec connoissance de cause celui du 14 Juillet 1769, pour les confondre

avec les Marchands Fabricans.

## pe Causes citebres. 573

On ne prétend rien ôter à l'élévation de la profession d'Avocat; on saitque, sans les saire passer par d'autres charges, nos Rois les ont plusieurs, sois élevés aux dignités les plus éminentes de l'Etat; les Nogaret, les Desdonnant, les Montholons, les Laforêt, les de Corbie, les Duprat, les Poyet, les Olivier, les Brulatt ont prouvé à la France qu'un Avocatétoit d'une condition assez élevée pour ne faire qu'un seul pas du Barreau sur le trône de la Justice.

Mais enfin l'usage général du ressont de la Cour est de faire concourir, pour le premier chaperon, les Avocats, les Nobles & les Médecins; & c'est en exécution de ce concours que M. Caston sur élu premier Consul & Député aux Etats en 1769, & il trouva à Montpellier treize Médecins élevés à la même charge & jouissant du même privilége.

La raison de ce concours est prise de ce que les Médecins & les Avocats jouissent de toutes les prérogatives de la noblesse personnelle. Personne n'ignore la fameuse querelle suscitée en 1697 par le Traitant aux Avocats & Médecins de

la ville de Lyon, qui avoient pris la qualité de Nobles, & la décharge solennelle prononcée en leur fayeur par les Commissaires du Roi, le 4 Janvier 1699.

Outre les raisons générales communes à tous les Docteurs qui peuvent se qualifier de Nobles, parce que, suivant Tiraqueau, chap. 2, de nobilitate, le mot nobilis ne signifie autre chose que notus & noscibilis, les Médecins en ont de particulieres rirées de leuss Lettres même de doctorat, & de la cérémonie qui se fait dans les Universirés le jour de leur réception : Recevez l'anneau d'or, leur dit-on, pour marque de la noblesse qu'Auguste & le Sénar de Rome ont accordée aux Médecins: accipe annullum aureum, in signum nobilitatis ab Augusto & Senatu Romano Medicis concessa.

Antonius Musa, célebre Médecin ayant guéri Auguste d'une maladie dangereuse, Auguste & le Sénat accorderent à lui , & à tous ceux qui exerçoient & exerceroient à l'avenir la Médecine, le droit de porter l'anneau d'or, & de jouir de toute sorte d'exemprions. Musa & rous les Médecins de

## DE CAUSES CÉLEBRES. 375

PEmpire Romain furent par lui anoblis; car, suivant l'observation de Loyfeau, l'anneau d'or, étoit parmi les Romains, la marque de la noblesse.

Cette coutume est parvenue jusqu'à nous, sans interruption, depuis le siecle d'Auguste, & encore aujourd'hui dans la plupart des pays étrangers. Les Médecins sont anoblis par leurs Lettres de Docteurs, & d'une noblesse réelle, trans-

missible & qui fait souche.

Il est vrai qu'en France la profession de Médecin ne donne plus à présent de noblesse réelle; mais ceux qui l'exercent sont regardés comme nobles, & ne dérogent point à la noblesse de race. La Médecine, dit le Président Faber, d'après M. Tiraqueau qu'il cite, est une science très-honnète & très-noble; & quoiqu'elle ne donne ni la noblesse réelle, ni aucune exemption, cependant elle ne fait aucun préjudice à la noblesse déjà acquise.

Les Empereurs Honorius & Théodose éleverent aussi les Médecins du facré palais à la dignité de Comte & Vicaire de l'Empire. En France, les premiers Médecins du Roi ont toujours, eu la qualité de Comte, & transmer-

376 rent à leurs descendans la noblesse relle. L'Empereur, depuis quelques années, a établi pour la recherche des effets de la Nature, une Académie composée de Médecins, appellée Léopoldine Impéà laquelle, par un Edit du 3 Juillet 1768, il a donné pour blason un écu, dont la principale piece est l'anneau d'or de la concession d'Auguste. Il a anobli, par le même Edir, les deux Chefs de cette Académie, & leurs successeurs à perpétuité, les a faits Comtes. de l'Empire, & leur a accordé plusieurs beaux priviléges.

La République de Venise, dans le seizieme siecle, honora le célebre Fabricio d'une statue à laquelle elle attacha une chaîne d'or, attribut de l'Eloquence, que les Avocats de Carcafsonne ont voulu concentrer en eux, en fe faisant accorder, par l'Arrêt du 31 Août 1771, le droit exclusif de porter

la parole.

Tous ces honneurs rendus dans tous les temps à la Médecine, sont l'accomplissement de la promesse faite à ceux qui étudient l'art de rendre la santé aux hommes. La doctrine du Médecin, dit l'Ecriture, l'élevera dans le monde & le rendra recommandable auprès des Puisfances de la terre. Et Saint Augustin nous assure qu'il n'est rien de plus grand, rien de plus digne de l'estime des hommes, que le ministere des Avocats & des Médecins; qu'il n'est personne dont on puisse tirer, dans l'embarras des affaires & dans les insirmités de la vie, des secours plus essicaces.

Par-tout les Médecins & les Avocats marchent d'un pas égal, & peuvent prétendre aux mêmes honneuss

& aux mêmes distinctions.

Telle sur la désense des Médecins. Hippocrate eut cette sois l'avantage sur Barthole; & l'Arrêt du mois de Juin 1779 rétablit les Médecins dans la concurrence accordée par l'Arrêt de 1762.



## FRATRICIDE.

N Auteur dit » qu'il est du devoir n de l'Historien de consacter les grandes vertus & les grands crimes, pour ex-» citer à imiter les uns & à détefter » les autres «. C'est aussi l'opinion de Tacite: Scelera ostendi necesse est. Tel est notre but en consignant dans notre ouvrage l'histoire des monstres qui ont fait frémit l'humanité par leurs attentats. Notre intention est d'inspirer l'hotreur du crime, & de faire chérir la vertu. Sous ce point de vue, nous aimons à croire que les ames honnêtes applaudiront aux motifs qui nous animent. Dans un fiecle corrompu, on ne peut trop rappeler les dangers auxquels le crime expose. Quand le frein des mœurs est impuissant pour arrêter les désordres qui troublent l'harmonie de la Société, il faut avoir recours aux peines prononcées par les Loix; & les exemples des punitions infligées aux coupables, sont alors les préceptes de me CAUSES CÉLEBRES. 379 morale qui font la plus vive impreffion.

La législation de plusieurs Peuples anciens prouve que ces Nations étoient assez heureuses pour ignorer jusqu'au nom de plusieurs crimes qui ne sont malheureusement que trop communs chez les Nations modernes. Dans tous les temps il y a eu des meurtriers & des assassissis mais on ne voyoir point des monstres capables de tremper leurs mains barbares dans le sang de ceux auxquels ils étoient unis par les liens les plus chers de la Nature.

Après le parricide, le fratricide est sans doute le forfait le plus horrible. Un jeune Laboureur des environs d'Angoulème, en a donné depuis peu un effrayant exemple. L'atrocité de foncrime, la réstexion, & les précautions barbares qu'il a employées pour le com-

mettre, font frémir.

Ce Laboureur s'appeloit Pierre Bellefaye. Il paroît que cet homme avoit le désir d'augmenter son patrimoine en épousant une jeune fille de son village, nommée Bouteland. Cette sille avoit un frere, qui, peu de temps après son mariage, eut des démêlés d'intétêt avec son mari. On assure que ce dernier sit des menaces à son beau-frere. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'ils ne vivoient pas bien ensemble. Bouteland (c'est le nom du beau-frere de Bellefaye) ayant vendu un pré, Bellefaye conçut une haine mortelle contre lui. Bouteland savoit bien que son beau-frere ne l'aimoit pas; mais il étoit bien éloigné d'imaginer qu'il eût le dessein de l'immolet à sa haine & de lui artacher la vie. On ignore le motif qui détermina l'infortuné Bouteland à s'exposer à la sureur de son beau-frere; ce qu'il y a de certain, c'est que,

Sur les trois heures après midi, il entra dans la maison de Bellesaye où celui-ci étoit avec sa femme; aussi-tôt que Bellesaye apperçut son beau-frere dans sa maison, il en serma la porte avec le verrou, & dans l'instant même il se saisit d'un gros bâton, dont il porta un coup terrible au malheureux Bouteland. Il paroît que la sœur de ce dernier voulut empêcher son mari de porter de nouveaux coups; mais on dit que cette jeune semme, estrayée par les menaces horribles de son mari, sut obligée d'être témoin de cette scene.

Epouvantable. Bellefaye en fureur terrassa son beau-frere, & lui donna des coups redoublés jusqu'à ce qu'il lui eût arraché la vie. On assure que l'infortuné Bouteland crioit, à chaque coup qu'il recevoit: » Mon frere, laissez-moi la » vie; — mon ami, ne me tuez pas; » — de grace, mon frere, mon ami, » accordez-moi la vie.

Ces cris & ces prieres, loin d'adoucir la férocité du monstre altéré de fang, ne firent qu'augmenter sa rage, qui ne fut assourie que lorsqu'il vit à ses pieds sa victime tour-à-sait im-

molée.

On prétend que Bellesaye ordonna alors à sa femme d'aller dans le village, & de dire aux voisins que son mans avoit battu son frere, & que ce dernier étoir allé rendre plainte au Procureur-Fiscal de l'endroit. Le stratagême étoir grossier; il a servi à découvrir un des crimes les plus atroces qui aient jamais été commis.

Pendant que la femme de Bellefaye s'acquittoit de la commission qu'il lui avoit donnée, il avoit transporté le cadavre de son beau-frere dans une chambre voisine, dont il ferma la

porte.

Lorsque sa femme sut de retour, il lui désendit de montrer aucune sensibilité, & la menaça de lui saire éprouver le même sort, si elle commettoit la

plus légere indifcrétion.

Au milieu de la nuit, Bellefaye se saisst d'une hache, & entra dans la chambre où étoit le cadavre. Sa femme étoit alors couchée; il lui désendit de sortir de son lit. Quelques minutes après, elle l'entendit frapper des coups redoublés: le monstre coupoit en morceaux son malheureux beau-frere. Cette opération abominable ayant été achevée, l'assassinable ayant été achevée.

Le lendemain, il se livra à ses occupations ordinaires; au milieu de la nuit suivante, il se releva, & ayant allumé un grand seu, il passa plusieurs heures à brûler les morceaux du cadavre: trois nuits surent occupées à détruire ainsi les traces du forsait. Les voisins de Bellesaye surent incommodés, pendant ces trois nuits, par une odeur insupportable. Les cris qu'ils avoient entendus, l'absence de BouteLand, le trouble de sa sœur, firent naître des soupçons qui exciterent les techerches de la Justice. Des ossement qui furent trouvés dans des pierres & dans du sumier, ne permirent plus de douter que Bellesaye n'eût assassiné son beau-frère : il sut arrêté, ainsi que sa femme.

Plusieurs témoins déposerent qu'ils avoient reconnu la voix de Bouteland, qui disoit à son beau-frere: Mon ami,

mon frere , laissez-moi la vie.

Ces dépositions réunies avec le corps du délit, constaté par les ossemens qu'on avoit trouvés, étoient suffisantes pour déclarer Bellesaye convaincu de l'assassimat de Bouteland; mais ce mons, tre osa nier qu'il sût coupable; il sous, tint que les témoins étoient des imposteurs; & ses interrogatoires portent l'empreinte de la scélératesse la plus audacieuse.

Tandis qu'il désavouoit ainsi son crime, & qu'il soutenoit qu'il n'avoit jamais en aucun démêlé avec son beaufrere, sa jeune semme rendoit hommage à la vérité, & déclaroit à la Justice tous les saits dont nous venons de rendre compte; elle expliquoit de

quelle maniere son mari avoit assassiné son frere, & les précautions qu'il avoit prises pour cacher son crime.

On aura peine à croire que, malgré cette opposition entre les réponses du mari & de la femme, le premier a toujours persisté à nier. On lui a demandé s'il n'avoit point de complices; il a répondu qu'où il n'y avoit point de crime, il ne pouvoit y avoir de complices.

Les premiers Juges, convaincus, de la maniere la plus évidente, du crime de Bellefaye, l'ont condamné, par Sentence du 17 Avril 1779, à être rompu vif, & à expirer sur la roue, & la femme Bellefaye a été déchargée

de l'accusation.

Sur l'appel de certe Sentence, le Parlement de Paris, par Arrêt du 26 Juin 1779, l'a infirmée; & pour les cas réfultans du procès, Bellefaye a été condamné à être rompu vif, & jeté dans un bûcher ardent: quant à sa femme, il a été sursis à prononcer contre elle jusqu'après l'exécution de son mari.



Les

==00-----

LES enfans d'un François résidant & mort en Angleterre, pour raison de son commerce, sans avoir abdiqué sa Patrie, sont-ils incapables des effets civils en France?

Samuel-Pierre Lichigaray étoit un des six enfans mâles qu'avoit eus Pierre, fon pere. Il passa en Angleterre, se sixa à Excester, où il épousa, en 1741, une Angloise née à Liverton, gros bourg voisin d'Excester.

Il eut sept enfans; cinq filles & deux

mâles, Samuel & Timothée.

Manthieu, l'un des autres enfans de Pierre Lichigaray, après plusieurs courses, s'établir à Cadix, où il fit un commerce considérable & très-avantageux. Des circonstances le déterminerent à transporter sa maison à Londres. Un travail force & presque continuel, pendant plus de quarante ans:, avoit attaqué sa santé, & ne lui permettoit plus de suffire aux dérails immenses de son Tome XII.

commerce. Il appela à son secours Samuel, son neveu, sils aîné de Samuel-Pierre. Ce jeune homme étoit alors à Baïonne, chez un de ses oncles, depuis l'âge de treize ans. Son oncle Matthieu l'institua son héritier, & mourur en 1776. Il sur obligé de séjourner quelque temps à Londres, pour y-liquider la succession qu'il venoit de recueillir.

Timothée, son frere, aussi tôt après la mort de Samuel-Pierre, leur pere commun, avoit aussi quitté l'Angleterre, pour venir à Baïonne, chez un de ses oncles aussi nommé Timothée, qui l'institua son héririer. Il recueillit cette succession, & en jouit sans aucun trouble, jusqu'à son dernier soupir. Il jouit du mobilier qui étoit à Baïonne & des immembles qui étoient dans le Bearn, & soutint la maison de commerce.

Samuel, qui étoit encore retenu à Londres par ses affaires, instruit de la mauvaise santé de son frere, qui ne lui permettoit plus de supporter seul la manutention de sa maison, se hâte de yenir à son secours. Il arrive à Barre-

pe Causes célebres. 387 ge, au mois d'Août 1777, y trouve son frere, & revient avec lui à Orthès & à Baïonne.

Samuel, en quittant l'Angleterre, avoit laissé quelques affaires qui ne pouvoient être retardées, & que nul autre que lui ne pouvoir traiter. Les deux freres convinrent que Samuel retourneroit promptement à Londres, & qu'il se hâteroit de revenir à Baïonne, pour y fixer à jamais sa résidence.

A peine Samuel est arrivé à Londres, qu'il apprend que son frere est mort à Orthès le 22 Janvier 1778,

Ce frere avoit fait un testament & un codicile. Il instituoit Samuel son héritier, nommoit le sieur Formalaguès, son Commis, son exécuteur testamentaire, & ordonnoit qu'après sa mort, la maison de commerce continueroit à Baionne, pendant six ans, avec un sonds de 100,000 livres, qui seroit pris sur son hérédité; que le sieur Willielmi, son autre Commis, auroit un sixieme d'intérêt dans cette maison; Samuel, son frere, un quart; & que le surplus d'intérêt seroit pour le sieur Formalaguès.

La nouvelte de la mort de son fiere détermine Samuel à presser son retour en France. Une maladie cruelle l'arrête à Douvres; elle dégénere en maladie chronique. On ne veut pas confier sa santé à la mer; on le remporte à Londres. Mais les nouveaux événemens qu'il apprend de Baionne, ne lui permettent pas d'attendre que sa santé soit safférune.

Quelques parens avides forment le projet d'envahir la succession des deux Timothées. On commence par répandre des doutes sur la capacité de Samuél pour succéder en France: ces doutes alarment d'autres parens plus honnêtes.

L'un, le sieur Lichigaray-Petri, envoie sa procurerion à Basonne, pour requérir, en cas de besoin, l'apposition des scellés sur les essess mobifiers; mais il abandonne bientôt co

projet.

Une autre, Catherine Marsoo, tante du sieur Bruner, prétend avoir des droits sur les biens qui venoient de l'areule de Samuel. On lui confeille de faire valoir ses prétentions,

Elle rejette d'abord cette idée, paraît l'adopter ensuite, mais s'en déssite

enfin.

Tout est honorable dans la consuite de ces deux parens. Ils se sont peints eux-mêmes dans les lettres qu'ils écrivirent à Samuel Lichigaray, peu de jours paprès la mort de Timothée se-cond; monumens glorieux pohr notre siecle! modeles trop rarément imités!

Ils étoient appelés, par la Loi, à la succession, en cas que Samuel sût déclaré incapable de la recueillir Il ont toujours déclaré qu'ils ne croyoient pas que cette incapacité existat, mais ils se sont présentés pour se faire adjuger cette succession, présérablement à d'autres parens plus éloignés qu'eux, qui la réclamoient, mais déclarant toujours qu'ils ne réclamoient leur droit exclusif que dans le cas où Samuel seroit dépouillé du sien, auquel ils reconnois-soient & déclaroient que le leur étoit subordonné.

Tandis que le sieur Lichigaray-Petri & la demoiselle Marsoo subordonnoient leurs prétentions & leurs mouvemens aux droits & aux intérêts de Samuel Lichigaray, quatre autres R iij parens préparoient fourdement l'invasion & la chute de la maison de Baïonne.

Deux Ecclésiastiques, nommés, l'un Samuel Guillento, l'autre Pierre de Laugar, se présentent au Lieutenant-Général de la Sénéchaussée de Baïonne.

Le premier se dit sondé de procuration de Jean Lichigaray, Jurat de la ville d'Orthès. Il dit que ce Jean Lichigaray est lui-même sondé de procuration d'un autre sieur Lichigaray, son frere, Négociant à Madrid. Il se dit encore sondé de procuration de Catherine: Lichigaray, veuve de Vidal Nourrin.

Le second agir en son propre nom. Ils disent que ce sieur de Laugar & ces Lichigaray sont les plus proches parens, regnicoles, & habiles à succéder à Timothée, premier du nom; que Timothée second étoit incapable de recueillir la succession restamentaire de Timothée premier, son oncle, incapable de rester lui-même, comme étranger & comme Protestant, fils d'un François résugié en Angleterre pour rause de religion; que Samuel Lichigaray est également incapable de re-

DE CAUSES CÉLEBRES. 391 cueillir, soit la succession de Timothée premier, son oncle, soit la succession testamentaire de Timothée second, son frere, parce qu'il est aussi étranger & Protestant, sils d'un résugié pout cause de religion.

Ils demandent que les scellés soient apposés sur tous les meubles & essets, de quelque nature qu'ils soient, provenans des deux successions de Timothée premier & de Timothée second, pour être ensuite procédé à l'état & des-

cription d'iceux.

Le Lieutenant Général ne demande ni la preuve de la parenté de ces prétendus héririers légirimes, ni la preuve des faits sur lesquels ils fondent l'incapacité de Samuel & de Timothée second. Il en croit les deux Ecclésiastiques sur leur parole. Il ordonne l'apposition des scellés, par Ordonnance du 28 Mars 1778, & se transporte le même jour, avec le Procureur du Roi, dans la maison des sieurs Lichigaray.

Le sieur Formalaguès, Exécureur testamentaire de Timothée second, lui représente que les prétendans droit à la succession ne justifient ni de leur parenté, ni de l'incapacité de Samuel

R iv

& de Timothée second; que les testamens & le codicile des deux Timothée devroient être exécutés provisoirement, quand même ils seroient impugnés de hullité ou de fausseté; que toute interruption des opérations de commerce portera un dommage irréparable à la maison; qu'il a un intérêt personnel à empêcher cette interruption, parce qu'en sa triple qualité d'exécuteur testamentaire, d'affocié dans la maison, & de fondé de pouvoirs de Samuel pour centinuer les opérations du commerce, il a pris des engagemens, fait des négociations & des transports; que son honneur & son crédit, & celui de la maison même, sont compromis, si une apposition de scellés le met dans l'impossibilité de satissaire à ses engagemens; que si l'on ne veut que conserver les prétendus droits du sieur de Laugar, & de ceux pour lesquels le sieur Guillento agit, il est tout simple qu'ils fassent telles oppositions & tels propos, dans les mains du sieur Formalaguès, exécuteur testamentaire. Enfin, que si l'on croit qu'il soit nécessaire de fixer la consistance des biens

DE CAUSES CÉLEBRES. 393 par un inventaire, il requiert toujours d'être maintenu dans la possession de ces biens, jusqu'à ce que, par Justice, il en soit autrement ordonné, sous l'offre qu'il fait de les représenter & d'en rendre compte à toute heure & à chaque sommation, même de donner bonne & suffisante caurion, pour répondre qu'il ne sera fait ni latitation ni enlévement, & que tous les effets quelconques, qui seront inventoriés ou à inventorier, seroient fidélement représentés. Il nomme, à cet effet, pour caution, la veuve Lalanne & fils, Négocians, notoirement folvables.

Toutes ces considérations n'ébranlent pas le Lieutenant-Général; il ordonne de nouveau que les scellés seront apposés sur le champ, pour être ensuite procédé à l'inventaire; & l'inventaire fait, être statué ce qu'il appartiendra sur la maintenue requise par le sieur Formalaguès, sans l'offre de caution. Le scellé estapposé sur le champ. On procede à l'inventaire le surlendemain 30 Mars.

Le sieur Formalaguès réitere sa réquisition. Il demande que, sans nuire R v ni préjudicier aux droits & exceptions des Parties, l'argent, livres, papiers & effets qui feront inventoriés, lui soient remis à fur & mesure de l'inventaire, à l'effet par lui de pouvoir liquider la succession dans laquelle il se trouve intéressé & associé, pour qu'il puisse acquitter les leures & billets de change dus par la maison, & recevoir, à chaque échéance, les lettres & billets appartenans à cette maison, pour éviter que les choses périclitent. Il réitere l'offre de rendre compte & donner caution. Il présente de nouveau la veuve Lalanne & fils pour cautions. Sur les représentations de deux Prêtres, le Lieutenant-Général, sans examiner leur parenté, ni la prétendue incapacité de Timothée & de Samuel, les autorise à mettre un préposé dans la maison. Il ordonne que les sieurs Caubotte & Formalaguès feront conjointement toutes les opérations relatives à la liquidation de la succession; qu'à cet effet ils auront, l'un & l'autre, communication de tous les livres & Papiers, & chacun d'eux une clef de deux serrures différentes.

Le sieur Lichigaray-Petri se présente pendant l'inventaire, & suit les prinDE CAUSES CÉLEBRES. 395

cipes qu'il a annoncés! dans fa lettre du 31 Janvier. Il est parent au même degréque le fieur Laugar & les autres Lichigaray. Il se croit même en droit de les exclure, comme descendant de la branche aînée. Cependant ce n'est point pour approuver le scellé, l'inventaire, l'adjonction de Caubotte, & l'extinction provisoire de la maison, qu'il se présente. Il demande au contraire, que, provisoirement, la volonté des deux testateurs soit respectée, & les droits de l'héritier institué, confervés.

Santéquisition est rejetée. Le secret des correspondances, des besoins & des ressources de la maison du commerce, reste livré aux regards d'un étranger. La chure de cetre maison reste irrévocablement déterminée.

deux Prêtres demanderent que le testament de Timothée premier, en saveur de Timothée second, & le testament de Timothée second en saveur de Samuel, sussent déclarés nuls, & que, sans y avoir égard, il sût fait main-leuée au sieur se Langar & aux sours Lichigaray, d'Orthès, de tous les

meubles & effets dépendans de la suc-

Cependant le sieur Formalaguès situme opération de commerce qu'exiqueoient l'honneur & le crédit de sa maison. Il la sit sans le consentement de l'adjoint qu'on lui avoit donné. Aussi-tôt intervient Sentence qui défend au sieur Formalaguès de saine aucune opération concernant l'hérédité dont il s'agit, sans le concours & le consentement exprès du sieur Caubotte son adjoint, sous les peines de droir, & de demeurer comptable, ainsi que sa caution, des dommages-intérêts qui en résulteront.

Ce n'est pas encore assez pour eux; ils apprennent que Samuel Lichigaray, est déjà à Bordeaux. Ils veulent qu'à son arrivée à Baïonne, il ne trouve ni maison, ni meubles, ni chevaux, ni carrosse. Ils requierent qu'il soit ordonné qu'aux frais de l'hérédité, il sera loué une chambre seulement, pour servir de comptoir, asin de procéder à la consommation de la liquidation des affaires de commerce; qu'il sera aussi procédé à la vente de tous les meubles meublans, essets existans dans la mais

## DE CAUSES CÉLEBRES. 397

son de commerce, ainsi que du carrosse se des jumens, pour le produit du tout, les frais distraits, être remis ès mains du Receverr des Consignations.

Le Lieutenant Général ordonne, le ao du mois d'Août, que l'on viendra plaider à la premiere Audience sur les

fins de cette Requête.

· Samuel Lichigaray, qui éroit à Bordeaux, interjeta appel & demanda la cassarion de toutes les ordonnances & appointemens rendus par le Lieutenant! General de Baionne dans certe affaire & obtint un Arrêe qui arrêta la mate che des sieurs Laugar & Guillento. Il ordonna, entre autres, que provisoirement le testament & le codicile de feu Timothée Lichigaray seront exécutés suivant leur forme & teneur; en conséquence, fait main levée à Sai muel Lichigaray de rous les effers désendans de la succession de Timorhée Lichigaray; à la charge néanmoins que Samuel Lichigaray donnera bonne & fusfisante caution, avec défenses de le troubler dans la jouissance provincire desdits effets, jusqu'à ce que par la Cour en ait été autrement ordonné, sous les peines de droit; au surplus, ordonne: que l'Arrêt sera exécuté nonobstant, toutes oppositions saites ou à faire, & sans y préjudicier.

Samuel va se mettre en possession des biens d'Orthès. Là ses droits sont respectés, il n'a pas besoin de recourir aux Tribunaux.

On a vu que le sient Lichigaray. Petti prétendoit exclure tous les autres parens, par son droit d'amesse. Perfonne ne lui contessoit ce droit exclusif pour les immeubles stués à Orthès: & l'on a vu comment il rendoit hommage lui-même au dtoit de Sanuel Lichigaray.

La demoiselle Marsooptétendoit bien aussi avoir des droits sur quelques immeubles qui venoient de sa famille. Mais on a vu ençore qu'elle subordonnoit, ses prétentions aux droits de Samuel Lichigaray. Elle convenoit qu'elle n'auroit aucun droit, dans le cas de son retour en France.

L'un & l'autre lui rendirent justice, & lui laisserent la possession des effets qui seur auroient appartenu, s'il eur abdiqué la France.

On ne lui contestoit donc que la fuccession mobiliere de son frere &

DE CAUSES CÉLEBRES. 399 de son oncle; & par une suite de procédure, le Parlement de Bordeaux fut saisi de toutes les contestations.

Deux questions principales à traiter, l'une sur le provisoire, l'autre sur le

fond.

... 1°. Etoit-ce l'héritier testamentaire; ou les prétendus hérisiers légitimes, qu'il falloit provisoirement mettre en possession des effets de la succession? Devoit-on, pouvoit on leur donner concurremment cette possession? Nefallaitil pas ordonner l'execution provisoire des testamens?

2°. Samuel Lichigaray, & Timothée, son frere, étoient-ils incapables de recueillir la succession de Timothée, leur oncle? Timothée second, étoit-il lui-même incapable de disposer, par son testament, des biens & des: effets qu'il pouvoit avoir en France?

Il paroît que l'on voulut répandre quelques nuages sur la naissance de Samuel Lichigaray. On lui demandoit s'il étoit bien véritablement ce Samuel Lichigaray que Timothée avoit institué son héritier; s'il étoit le frere de ce Timothée; s'il étoit fils de Samuel-Pierre, & le neveu de Timothée

premier?

Nous n'entrerons point dans la difcussion des faits par lesquels il établit & son existence réelle & sa parenté. Nous supprimons ces détails, pour passer aux moyens, & commencer par ce qui concerne le provisoire.

I. La Loi dit que la possession provisoire doit être accordée, même à celui à qui on conteste la qualité de sils.

Elle n'admet concurremment au provisoire celui qui conteste l'état de l'enfant, que dans le cas où celui-ci ne

donneroit pas caution.

Quand elle dit que cette possession provisoire sera accordée à l'enfant, (causa cognità), en connoissance de cause, ce n'est pas qu'elle exige que l'ensant commence par donner de fortes preuves de la légitimité de son état, pour obtenir cette possession provisoire. Elle dit au contraire, que, dans le doute, & pour peu qu'il y ait d'apparence de droit en saveur de l'ensant, il faut le mettre en possession.

La Loi va plus loin encore: elle suppose, non seulement que l'on conteste à l'enfant sa qualité de fils, mais

encore qu'on prétend qu'il est bâtard adultérin. Elle suppose, non seulement qu'il n'a pas pour lui la volonté du testateur, mais encore que le testateur lui-même l'a déclaré bâtard adultérin, & qu'à ce titre il l'a exhérédé; & cependant, dans ce cas encore, elle donne la possession provisoire à l'enfant, à l'expussion de ceux qui contestent son état & son habileté à succéder.

C'est ainsi que la Loi écarte provifoirement le parent plus éloigné, qui conteste l'état ou l'habileté à succéder de celui qui se dit parent plus proche, quoique celui-ci n'ait point, en sa faveur, la volonté du testateur, & lors même que le testateur l'a déclaré inhabile.

Quelle est la raison de cette présérence, que la Loi donne à celui qui se dit & qui paroît le plus proche? C'est que le droit du parent plus éloigné est nécessairement subordonné à l'incapacité du parent plus proche; c'est que le parent plus éloigné ne peut avoir de droit à la succession, qu'après avoir fait déclarer incapable celui qui le précede en degré.

Mais Samuel Lichigaray n'a-t-il donc d'autre avantage que la proximité du degré? N'est-il pas aussi héritiet institué par le testament de Timothée. fecond? Et Timothée second n'étoit-il pas lui-même héritier institué par le testament de Timothée premier? N'est-ce donc rien que d'avoir pour soi la volonté du testareur?

La Loi dit que, si l'héritier légitime attaque le testament par un vice de forme extérieure, le Juge sera le maître d'accorder la possession provisoire, soit à l'héritier légitime, soit à l'héritier institué, selon que le droit de l'un ou de l'autre lui paroîtra le plus

apparent.

Mais elle dit aussi que, s'il n'y a pas un vice de forme apparent, si le testament paroît revêtu de toutes les formes extérieures, si l'héritier légitime n'attaque le testament que par la prétérition, l'incapacité, ou quelque autre vice intrinseque, le Juge n'est plus le maître alors; la Loi lui commande d'ordonner l'exécution provisoire du testament, de mettre provisoirement l'héritier institué en possession de l'hérédiré,

Ce n'est point par des nullités extrin-

seques qu'on prétend faire déclarer nuls les testamens des deux Timothées; on n'y suppose qu'une nulliré intrinseque, l'incapacité de Timothée second pour tester & pour succèder, l'incapacité de

Samuel pour succéder.

C'est donc le cas où la Loi ne laisse rien à l'arbitrage du Juge, où elle prononce elle même que le testament doit être provisoirement exécuté, que l'héritier institué doit être provisoirement mis en possession. Le bon sens nous l'apprend, la raison de cette distinction, Lorsqu'on attaque un testament par un vice de forme intrinseque, la volonté du testateur est incertaine, puisqu'il est incertain si l'on a observé les formalités qui peuvent seules constater cette volonté aux yeux de la Boi. C'est pour cela que la Loi, au lieu d'ordonner au Juge d'accorder la possession provisoire à l'héritier insritué, le laisse le maître de l'accorder, soit à l'héritier institué, soit au soidisant héritier légitime, suivant que le vice de forme est plus ou moins apparent.

Mais quand il n'y a aucun vice de forme extérieure dans le restament, la

volonté du testateur est légalement certaine. La Loi n'en demande pas davantage pour l'exécution provisoire du testament. La taison est qu'il y a une volonté certaine, & qu'il n'y a qu'une incapacité alléguée; que l'incapacité de tester ou de recueillir n'est pas une qualité naturelle à l'homme; que c'est une qualité accidentelle, qui par conséquent ne peut être présumée; qu'on doit par conséquent supposer que le testateur a eu la faculté de tester, que l'héritier a la faculté de recueillir, jusqu'à ce qu'on ait rapporté une preuve claire & indubitable de l'incapacité de l'un ou de l'autre.

Pour éluder la conséquence qui réfulte de ces principes, on fait une distinction qui n'est pas dans la Loi, qui même est désavouée par la Loi. On convient qu'il ya des incapacités qui ne doivent pas produire plus d'esset que les nullités intrinseques du testament : on les appelle incapacités relatives. On convient que, malgré cette espece d'incapacité, le Juge demeure astreint à la nécessité que la Loi lui impose de présérer l'héritier institué pour la mise en possessités. On met dans pe CAUSES CÉLEBRES. 405 cette classe l'incapatité des bâtards, même celle des bâtards adultérins.

Mais on dit qu'il y a une autre espece d'incapacités, incapacités patentes, absolues, radicales. Celles-là, diton, doivent produire le même esset que les nullités extrinseques du testament; c'est-à-dire, laisser au Juge la liberté de décider le provisoire, comme il le jugera à propos, entre l'héritier institué & l'héritier légitime. On met dans cette classe le vice de pérégrinité, & l'incapacité qui résulte des Loix pénales, publiées contre les Protestans

fagitifs.

On dir que le vice de pérégrinité est une incapacité radicale, absolue. Oui sans doute, chez les Romains, le vice de pérégrinité produisoit une incapacité tadicale, absolue. L'étranger ne pouvoit tester, parce que, pour avoir la faculté de tester, il falloir être citoyen Romain, & que l'étranger ne l'étoit pas. Mais l'esclave avoit il plus la faculté de tester que l'étranger? Etoit-il plus citoyen Romain que l'étranger? Son incapacité étoit-elle moins absolue, moins radicale que celle de l'étranger? & cependant la Loi ordonne l'exécution provisoire du testament,

quoiqu'on le suppose fait par un esclave. On dit que l'étranger, quoique plus proche parent du défunt, quoiqu'héritier institué par le défunt, doit cependant être privé provisoirement de l'avantage que les Loix accordent au bâtard adultérin. Quel blasphême! quoi, le bâtard adultérin, qui a contre lui la déclaration & la volonté du testateur, sera plus savorable aux yeux de la Loi, que le fils d'un homme à qui on ne suppose d'autre crime que d'avoir quitté une patrie où il ne se trouvoit pas heureux ! S'il est vrai que les Loix & les mœurs doivent s'entr'aider & se renforcer mutuellement, les Ministres de la Loi, les protecteurs des mœurs croiront-ils qu'il n'y auroit nul inconvénient à traiter avec plus de rigueur celui qui n'est incapable que par le vice de pérégrinité, que la Loi ne traite le bâtard adultérin? Ce renversement de notions morales n'encourageroit-il pas la licence & la dépravation des mœurs?

Il est, dit-on, fils d'un François sugitif pour cause de religion. Mais on nie le fait; & dans cette position, on no doit croire ni celui qui avance le fait, ni celui qui le nie, jusqu'à ce que DE CAUSES CÉLEBRES. 407 la preuve ait été faite de part & d'autre. Mais en attendant, la provision est due

à l'héritier apparent,

La fuite en pays étranger, même pour cause de religion, n'est point un de ces crimes qui méritent toute la sévérité des châtimens dont les Loix sont armées. Si c'est un crime, c'est un crime politique, & qui n'est crime qu'en vertu des Loix prohibitives: Non prohibita quia mala, se mala quia prohibita,

Samuel Lichigaray, & Timothée son frere, peuvent-ils être réputés étrangers en France? Peuvent-ils, sous ce rapport, être déclarés incapables, l'un de succéder, l'autre de succéder & de tester?

Peuvent ils être déclarés incapables, l'un de succéder, l'autre de succéder & de tester, comme fils d'un François Protestant, sugitif pour cause de reli-

gion?

En cessant d'être François, ils ne pourroient être devenus qu'Anglois, puisque c'est en Angleterre qu'ils sont nés; puisqu'on suppose que leur pere n'a cessé lui-même d'être François, que parce qu'il s'est établi en Angleterre,

Or un Anglois est-il incapable de disposer de ses meubles en France, & de recueillir des successions mobilieres ?

Alexandre déclara par un Edir, que tous les gens de bien étoient parens les uns des autres; qu'il n'y avoit que les méchans qu'on devoit réputer étrangers Cet Edit fait plus d'honneur à la mémoire d'Alexandre, que la conquête de l'Egypte, de la Perfe & des Indes.

Comment les Nations s'écarterentelles de ce principe de droit naturel? Comment en vinrent-elles à exclure les étrangers de toute fuccession dans l'Etat, soit testamentaire, soit ab intestat, foir aux biens d'un citoyen, soit à ceux d'un étranger?

Cette Loi, dit Grotius, vient des siecles où les étrangers étoient presque

regardés comme ennemis.

Lors même que les Romains furent devenus un peuple très-poli & trèséclairé, une Loi prouve qu'ils ne pouvoient s'accoutumer à regarder les étrangers comme des hommes avec lesquels ils eussent un droit commun.

» Les peuples, dit cette Loi, avec lesquels nous n'ayons mi amitié, nit hospitalité,

hospitalité, ni alliance, ne sont point nos ennemis: cependant, si une chose qui nous appartient tombe entre leurs mains, ils en sont propriétaires; les hommes libres deviennent leurs esclaves, & ils sont dans les mêmes termes à notre égard «. L. 15, de capt. E possible.

Voilà les dignes sources d'où est dé-

rivé le droit d'aubaine.

Les Barbares qui renverserent l'Empire Romain, qui éleverent sur ses débris toutes ces puissantes Monarchies que nous voyons briller dans l'Europe depuis tant de siecles; ces Barbares surent plus sages que les Législateurs du monde. Ils connurent, ils respecterent mieux les droits de l'homme.

Nous ouvrons le code de ces peuplades qui s'établirent dans les Gaules; nous parcourons les Loix de la premiere & de la seconde race; nous ne trouvons nulle part aucune Loi qui déclare l'étranger incapable de succéder ni de tester en France; nous n'y trouvons que des Loix pour décerner des peines contre quiconque os feroit inquiéter les étrangers dans leurs personnes ou dans leurs Tome XII. biens. C'est dans ces Loix que nous retrouvons ce beau précepte du Législateur des Juis : Peregrinum & advenam non contristabis de rebus suis (1).

Tel fut en Europe le droit des Nations, jusqu'au quatorzieme siecle. Tel fut sur-tout le droit public des François. Nul homme alors n'étoit étranger à un autre homme. On les regardoit tous comme composant une grande famille répandue sur la surface du globe, divisée en différentes branches, dont les Rois étoient les chefs. L'étranger, comme le citoyen, avoit la faculté de vendre, de succéder, de tester. Le droit d'aubaine étoit inconnu. On ne connoissoit que le droit de déshérence, lorsqu'un homme étranger, ou régnicole, mouroit sans avoir testé, & sans laisser d'héritiers légirimes.

Un Edit de l'Empereur Frédéric II déclara tous étrangers qui mouroient dans les terres de l'Empire, capables de disposer de leurs biens par testament.

<sup>(</sup>a) L. des Bavarois, tit, 3, ch. 29,...; Capit. liv. 5, tit. 212.

DE CAUSES CÉLEBRES. 41 F Il ordonna que leur fuccession seroit dévolue à leurs plus proches parens, s'ils mouroient sans tester.

Louis Hutin adopta cette Loi pour ses Etats, par un autre Edit du 5 Dé-

cembre 1315.

Ce furent les Anglois qui donnerent au reste de l'Europe le premier exemple de l'infraction de ce principe de bienveillance universelle. Une Loi d'Edouard III défendit d'admettre l'étranger à la succession des immeubles en

Angleterre (a).

Exemple trop bien suivi, & sur lequel les autres Puissances de l'Europe renchérirent bientôt. Les étrangers surent déclarés incapables de succéder & de tester en France, non seulement quant aux immeubles, mais encore pour les essets mobiliers. La Loi de réciprocité sit prendre le même parti aux autres Souverains; en sorte que l'incapacité des étrangers de succéder ou de tester devint, avant la fin du quatorzieme siecle, un point de droit public reconnu de toutes les Nations de l'Europe.

<sup>(</sup>a) Lebiet, de la Souver. pag. 66.

Ces temps affreux ne sont plus; les lumieres & le commerce ont sapé ce mur terrible, qui séparoit les Nations des Nations. Il s'écroule de toutes parts. Puisse-t-il n'en exister bientôt aucun vestige!

Nous ne parcourrons pas les révolutions que ce Droit a subies entre les différens peuples de l'Europe. Attachons-nous seulement aux Anglois &

aux François.

Un traité fait, en 1606, entre la Reine Elisabeth & notre bon Roi Henri, permet aux Marchands des deux Nations de disposer librement de leurs meubles, dettes & autres effets mobiliers dans les Etats respectifs des deux Souverains. Ce traité sut confirmé plusieurs sois sous Louis XIII; & sous Louis XIV, par le traité d'Utrecht, & par une Déclaration du 19 Juillet 1739, qui a publié & notifié aux Magistrats cet article du traité d'Utrecht, lequel étend la faculté à tous les Anglois indistinctement, Commerçans ou non.

Tel est donc aujourd'hui le Droit des gens entre la France & l'Angleterre. Tout Anglois peut disposer de ses meubles en France; tout Anglois peur reDE CAUSES GÉLEBRES. 413 cueillir des fuccessions mobilieres en France.

Si l'on n'a pas déclaré les Anglois capables de succéder aux immeubles en France, c'est que la Loi d'Edouard III, qui désend d'admettre les étrangers à la succession des immeubles en Angleterre, est depuis long-temps regardée comme une des Loix sondamentales de la Constitution Britannique, & que la Loi de réciprocité ne permettois pas à nos Monarques d'accorder aux Anglois en France, plus de droits que le Gouvernement Britannique n'en accorde aux François en Angleterre.

Or, si Samuel & Timothée Lichigaray ne sont pas François, ils ne peuvent être qu'Anglois; car c'est en Angleterre qu'ils sont nés. Ils auroient donc pu succéder aux meubles en France. Ils auroient donc pu disposer de leurs meubles en France; & comme la contestation ne porte & ne peut porter que sur la succession mobiliere, il est évident que Samuel Lichigaray n'a aucun intérêt réel à être réputé François regnicole, s'il ne l'étoit pas en esset,

s'il ne vouloit pas l'être.

On ne pourroit pas dire que le désir S iij d'envahir aussi la succession immobiliere, qui est dans le Béarn, l'oblige dans ce moment à montrer pour la France un amour qu'il ne sent pas; il n'auroir pas besoin de feindre pour s'approprier aussi cette succession immobiliere. Le noble procédé des sieurs Lichigaray-Petri & Brunet le dispenseroir de toute dissimulation. Ils sont les deux seules personnes qui pourroient y prétendre, & ils la lui abandonnent.

Ses Adversaires ne perdent cependant pas courage. Ils disent que Samuel Lichigaray ne pourroit pas réclamer l'exécution du traité d'Utrecht & de la Déclaration de 1732, parce que nous sommes actuellement en guerre

avec les Anglois.

Mais d'abord, il n'y a point de déclaration de guerre; & l'époque des hostilités entre les deux Nations a été fixée par notre Monarque dans la lettre qu'il a adressée, le 5 Avril 1779, à M. l'Amiral, qui a été publiée & enregistrée dans toutes les Amirautés du Royaume, au 17 Juin 1778.

Timothée premier est mort le 15

DE CAUSES CÉLEBRES. 41

Décembre 1776: Timothée second est mort le 22 Janvier 1778. Les deux successions étoient donc ouvertes longtemps avant qu'il y eût aucune hostilité commise entre les deux Nations. Mais independamment de toutes ces discussions particulieres, Samuel Pietre, & ses enfans, ont toujours conservé le droit de cité en France. C'est ici que se développent les grands principes du Droit des gens.

Nous ne parlons pas encore des Loix pénales qui ont été publiées, à la fin du dernier siecle & au commencement de celui-ci, contre les Protestans François qui quittoient le Royaume pour cause de religion. Nous traitons du

droit de cité en général.

Cives quidem origo, manumissio, allectio vel adoptio, incolas verò domicilium facit, dit la Loi 7, cod. de Incol.

A l'adoption près, qui n'est pas usitée dans nos mœurs, le principe est le même dans notre Droit, c'est-à-dire, que le domicile sussition pour faire un habitant; mais il ne sussiti pas pour donner ou pour ôter le droit de cité.

S iv

L'homme libre a le droit de cité dans le pays où il est né, origo. L'esclave l'acquiert par l'acte qui l'asffranchit, manumissio. L'étranger ne peut l'acquérir que par des lettres de naturalité, ou, s'il saut en croire certains. Auteurs, par les provisions & la réception dans un office. Ces deux manieres de donner le droit de cité à un étranger, répondent au mot allectio.

Celui qui tient le droit de cité de sa naissance, ou qui l'a acquis, soit par des lettres de naturalité, soit par un acte d'affranchissement, ne peut plus le perdre que de deux manieres: 1°. s'il a formellement abdiqué le droit de cité: 2°. s'il a commis quelque action indigne d'un citoyen. C'est ce que les Romains appeloient maxima & media capitis diminutio.

S'il n'y a ni crime ni abdication formelle, il n'est au pouvoir ni des Tribunaux, ni du Gouvernement, ni de la Nation entiere, de priver un citoyen du droit de ciré. Majores nostri, dit Cicéron, de civitate ac libertate e à jura sanxerunt, quæ nec vis temporum, nec potentia Magistratuum, nec res tùm judicata , nec universi. Populi Romani potestas labefactare

possit.

A quels signes connoîtra-t-on qu'un homme a abdiqué le droit de cité dans sa patrie originaire? Ce ne sera pas par la résidence plus ou moins Jongue qu'il aura faite dans un pays étranger; car ce seroit décider le droit de cité par le domicile, & la Loi dit qu'ils n'ont rien de commun. La résidence plus ou moins longue dans un pays étranger, ne pourroit tout au plus que faire présumer la renonciation à la patrie originaire. Mais cette conjecture est détruite par une présomption bien plus forte, qui est fondée sur l'amout que tous les hommes conservent pour leur patrie: Nescio quâ natale solum dulcedine cunctos ducit , & immemores non finit esfe sui.

On n'est censé abdiquer le droit de cité dans sa parrie, que de la même maniere, & par le même acte qui le fait acquérir dans un pays étranger. Vérité attestée & prouvée par Ci-

céron.

Si tel est le Droit Romain, pourquoi e nôtre seroit-il différent? Quelle est

Loi, jusqu'à l'Edit de 1669, qui a abrogé ou modissé ces principes? Ecoutons un de nos plus anciens Publicistes, chez lequel nos plus célebres Publicistes modernes ont puisé tout ce qu'ils ont dit de mieux sur le Droit des Nations.

» Il ne suffit pas, dit Bodin (a); d'avoir demeuré au pays d'autrui, pout y acquérir droit de bourgeoisie..... car il se peut faire que l'étranger ne voudroit, pour chose quelconque, changer de Prince, encore que ses affaires le retiennent hors de son pays... Mais celui qui a demeuré toute sa vie en pays étranger, continue-t il, doit-il jouir des droits de bourgeoisse en son pays ? Plusieurs ont tranché court qu'il n'en devoit jouir, disant qu'il faut avoir égard au lieu du domitile. Mais je serois d'avis, si mesavis avoient lieu, que celui-là doit jouir du privilége de bourgeoisse, s'îl n'y a renoncé expressément, ou qu'il y eut acte contraire au sujet naturel; & ne suis pas seul de cet avis «.

Pour prouver qu'il n'est pas seul de

<sup>(</sup>a) De la Répub. liv. 1 2 pag. 66 & 67.

DE CAUSES CÉLEBRES. 419

fon avis, il cite l'Arrêt de Cenami, rendu au Parlement de Paris le 14 Juin 1554. Cet Arrêt est rapporté au long dans le Traité du droit d'aubaine de Bacques. Il adjugea une succession située en France à un homme qui avoit contre lui quarante - quatre ans d'absence du Royaume, & trente six ans de résidence perpétuelle à Venise avec sa femme & ses ensans.

Il réclamoit cette succession contre une parente du désunt, qui en étoix en possession depuis sept ou huit ans. Le Parlement de Paris n'a aucun égard à l'incapacité qu'on opposoit, parce que le réclamant n'avoit jamais été tenu nt réputé Bourgeois de Venise. Il lui adjuge

la succession.

Il n'y aura donc qu'une différence de mots entre les principes de notre Droit, & de ceux du Droit Romain. Il seta vrai parmi nous, comme il étoit vrai chez les Romains, 1° qu'on ne peut perdre le droit de cité en France, que par une abdication volontaire, ou par un crime; que s'il n'y a ni abdication volontaire, ni crime, la résidence dans un pays étranger, quelque longue qu'elle soit, ne peut faire perdre le

droit de cité. 2°. Que l'abdication volontaire ne peut être présumée; qu'il faut qu'elle soit prouvée, ou par un acte de renonciation formelle à la patrie originaire, ou par l'acceptation des lettres de naturalité, ou par les provisions & l'exercice de quelque office dans un pays étranger. Ces titres, qui lui imposent des devoirs dans le pays qu'il adopte, le rendent sujet du Souverain de ce pays.

Si aucune de ces marques n'annonce l'abdication de la patrie, le François qui fort de son pays est tonjours présumé conserver l'esprit de retour.

La température du climat, la ferpilité du sol, la salubrité de l'air, la douceur des mœurs, tout attire les étrangers en France, tout y rappelle, à plus sorte raison, ceux qui ont eu le bonheur d'y naître.

Il n'est donc point de pays au monde où la présomption de l'esprit de retour doive être aussi sorte qu'en France. Il n'en est point où l'on doive plus dissicilement présumer l'abdication de sa patrie.

On rendit hommage à ces principes dans l'affaire de Denis Pierre, dont

Soësve rapporte l'espece (a). Denis Pierre, né François, étoit sorti de Paris à l'âge de treize ou quatorze ans. Il avoit établi son domicile à Bruxelles, où il avoit pris semme & eu d'elle des ensans. Il y avoit plus de soixante ans qu'il étoit absent. Il réclame une succession qui lui est nouvellement échne en France, » On agita, dit Soësve, deux questions, » l'une de droit, l'autre de fait «.

Dans le fair, on prérendoit que ce Denis Pierre étoit un imposseur, qu'il n'étoit pas le véritable Denis Pierre. Il y avoit même d'assez sortes présomp-

tions contre lui.

Dans le droit, on demandoit si un homme, qui étoit sorti du Royaume, qui avoit établi son domicile dans un pays étranger, qui s'y étoit marié, qui y avoit résidé pendant soixante ans & plus, étoit ou n'étoit pas recevable à demander une succession qui lui étoit nouvellement échue en France.

Soëfve observe que » la Partie qui contestoit la succession à Denis Pierre, ne s'arrêta pas beaucoup à la question.

<sup>(</sup>a) Part. 1, cent. 2, ch. 4.

de droit, parce que, dit-il, les Arrèts ont toujours jugé pour l'affirmative, lorsqu'on ne justifie point que ces absens aient particulierement renoncé à leur patrie, ou pris des lettres de naturalité dans les pays étrangers où ils se sont établis, ou porté les armes contre leur Roi «. On insista feulement sur la question de fait; & malgré les présomptions d'imposture, qui s'élevoient contre Denis Pierre, le Parlement de Paris lui adjugea la succession, par Arrêt du 25 Février 1647.

Ces principes sont attestés par une foule d'Auteurs, dont nous supprimons

la liste.

Pour concevoir jusques à quel point nos Magistrats se sont pénétrés de l'esprit des Loix Romaines sur ce point de Droit public, il faut connoître un Arrêt que le Parlement de Rouen rendit, à peu près dans le même temps que sur rendu à Paris celui de Denis Pierre.

La Constitution Angloise a établi deux especes de droits que les étrangers peuvent acquérir dans la Grande-Bretagne. L'un est la naturalisation; elle y porte le même nom, & produir à peu près les mêmes effets que chez nous. Mais l'étranger qui l'a obtenue demeure toujours incapable de devehir Membre du Parlement & du Con-feil Privé, & de remplir aucune charge de confiance, soit civile, soit militaire. Un étranger ne peut être ainsi maturalisé que par un acte du Parlement.

L'autre espece de droit qu'un étranger peut acquérir en Angleterre, y est connu sous le nom de Denisation, ou affranchissement. C'est un état mitoyen entre celui d'étranger, & celui de fujet naturel. Il tient de l'un & del'autre. C'est du Roi, & par des Lettres-Patentes, qu'on obtient cet affranchissement. L'étranger ainsi affranche devient capable d'acheter des immeubles, même de recevoir des legs; au lieu que le véritable étranger est incapable de l'un & de l'autre. Il est incapable de succéder aux immeubles, comme le véritable étranger. Ses enfans ne lui fuccedent pas non plus aux immeubles, s'ils sont nes avant l'affranchissement; ils lui succedent, s'ils ne sont nés qu'après l'affranchissement. Cet étranger affranchi demeure d'ailleurs sujet à toutes les charges que l'on impose aux étrangers non affranchis.

Dans nos principes, un François qui feroit allé en Angleterre, & qui y auroit obtenu des lettres de denifation, ou d'affranchissement, n'auroit pas, pour cela, perdu le droit de ciré en France, par la raison que ces lettres d'affranchissement ne lui auroient pas donné le droit de cité en Angleterre.

Isaac Bazire s'étoit retiré en Angleterre. Il étoit devenu Chapelain de l'infortuné Charles I. Il s'y étoit marié, y avoit eu plusieurs enfans, y avoit résidé pendant vingt-trois ans, & y avoit obtenu des lettres de denisation. Son pere étoit mort en Normandie en 1637: il n'avoit pas jugé à propos de repasser en France pour cueillir sa succession; il en avoit abandonné la jouissance à ses beaux-freres.

Charles I est livré au Parlement : c'est alors qu'Haac Bazire quitte l'Angleterre & revient en France; il réclame la succession de son pere; ses beaux-freres la lui contestent : Basnage désendoit la Cause des beaux-freres ; il sir d'inutiles essorts pour prouver

## DE CAUSES CÉLEBRES. 419

qu'Isac Bazire étoit devenu étranger à la France, par le long séjour & le mariage qu'il avoit fait en Angleterre, par l'emploi de Chapelain du Roi qu'il y avoit rempli, par les bénéfices dont il y avoit été pourvu, & sur-tout par ses lettres de denisation qu'il y avoit obtenues. Basnage les identissoit avec

des lettres de naturalisation.

Mais le Parlement de Rouen ne les prit que pour ce qu'elles étoient. Il jugea que ces lettres de denisation n'étoient pas de véritables lettres de naturalité, parce qu'elles n'avoient pas été passées au Parlement d'Angleterre; formalité sans laquelle on ne peut devenir Anglois : il jugea en conséquence, qu'Isaac Bazire n'avoit jamais cessé d'être naturel François, & de conserver les droits de cité en France, puisqu'il n'avoit pas été naturalisé en Angleterre. Il lui adjugea la succession de son pere. C'est Basnage lui-même qui rapporte cet Arrêt, sur l'art. 235 de la Coutume de Normandie, & qui nous apprend les motifs qui le déterminerent : or Basnage mérite quelque croyance sur ce qu'il dit de cet Arrêt, & des motifs qui l'ont déterminé; c'étoit lui qui plaidoit contre Isaac Bazire.

Voyons si, d'après ces principes, Samuel-Pierre Lichigaray a conservé & transmis le droit de cité en France, à Samuel & à Timothée second, ses enfans.

Il étoit né François: il est allé en Angleterre, il s'y est marié, il y est mort; mais on ne prétend pas qu'il ait fait aucun acte de renonciation à sa patrie originaire. Il n'a jamais demandé ni obtenu en Angleterre, ni acte de naturalisation, ni lettres de denisation: il y a toujours vécu comme étranger; il n'a donc jamais cessé ni voulu cesser d'être François; il a toujours conservé le droit de cité & l'esprir de retour en France.

Mais, sans abdication volontaire, n'est-il donc aucun moyèn de faire perdre au François, qui est sorti du Royaume, le droit de cité en France? Ne le perd-il pas malgré lui, s'il a commis quelque crime, quelque action indigne d'un citoyen, d'un sujet du Roi

de France?

Oui, sans doute, il peut le perdre : les Loix, les Publicistes le supposent, & nous en convenons; mais il faut que le crime soit prouvé & jugé selon les formes établies par les Loix du Royaume: sans l'observation de ces formes, il n'est pas au pouvoir des Magistrats, du Gouvernement, de la Nation entiere, de priver un citoyen du droit de cité; c'est Cicéron qui

Quel est donc le crime de Samuel-Pierre Lichigaray? Où est la procédure qui prouve ce crime? Où est le Jugement qui le déclare convaincu?

l'a dit.

On dit que peut-être il a porté les armes contre la France dans les différentes guerres qu'il y a en entre les deux Nations depuis son passage en Angleterre; que peut-être il a armé des corsaires contre les vaisseaux François.

Il ne faut pas s'arrêter à ces ridicules peut-être. » Voici du moins un fait certain, dit-on: Samuel-Pietre a payé des impôts en Angleterre; il a donc fecouru l'Angleterre contre la France, finon de sa personne, du moins de son argent: cette contribution pécuniaire n'équivaut-elle pas au port d'armes coutre la France « t Oui, ce fait est moralement certain.
Il est moralement certain que SamuelPierre n'a pas vécu trente-quatre ans
en Angleterre sans payer des impôts:
il est même moralement certain, qu'à
proportion de ses facultés, il a payé
de plus forts impôts que les naturels
Anglois; car, en Angleterre, les étrangers sont imposés à de plus fortes sommes
que les naturels du pays, soit pour
les taxes personnelles, soit pour les
droits qu'on paye aux douanes.

Mais ni les Jurisconsultes, ni les Publicistes, ni les Magistrats, n'avoient encore pensé que cette contribution pécuniaire, toujours forcée & involontaire de la part du contribuable, pût être regardée comme un crime de haute trahison, qui équivalût au port d'armes. Si ces principes sont aussi vrais qu'ils sont nouveaux, il saudra donc désormais déclarer coupables de haute trahison toutes les villes, toutes les provinces qui payent des contributions à l'ennemi pour n'être pas dévastées.

» Samuel-Pierre, dir-on encore, fut » criminel par cette seule raison qu'il » resta chez l'ennemi pendant la guerre: » que pouvoit-il faire alors, s'il ne of fecouroit pas les ennemis de la France «?

C'est en 1730 que Samuel-Pierre passa en Angleterre. Les deux Nations étoient en paix alors : la guerre se déclara quatorze ans après : Samuel-Pierre ne quitta pas l'Angleterre. Les hostilités recommencement en 1755 : Samuel-Pierre resta encore en Angleterre.

Mais, de bonne soi, un François qui est allé en Angleterre en pleine paix, & qui y a une maison de commerce, est-il obligé d'abandonner sa maison, ses affaires & son commerce, lorsque la guerre se déclarera entre les deux Nations, à peine d'être réputé coupable du crime de haute trabison?

On demande ce que Samuel-Pierre faisoit en Angleterre, pendant que la guerre étoit allumée entre les deux Nations?

Il introduisoit en France, par lesbâtimens neutres, des cargaisons de morue, de sardines, & d'autres denrées angloises, qu'on peut regarder à peu près comme denrées de premiere, nécessité en France.

-Il faisoit assurer les vaisseaux Fran-

cois en Angleterre, & faisoit retomber sur les Anglois eux-mêmes le mal que leurs corsaires & leurs vaisseaux de guerre faisoient au commerce de Erance.

Il secouroit les prisonniers François, les Bordelois, & les Baionnois surtout. Il leur fournissoit de l'argent, adoucissoit leur captivité, obtenoit leur

liberté (a).

Pieux Ecclésiastiques! zélés Patriotes! vous vous vantez de n'avoir jamais quitté vos soyers! c'est une grande preuve sans doute de votre dévouement à votre patrie! Mais quel est celui de vous qui a aussi bien mérité d'elle que ce Samuel-Pierre, qui a eu le courage de rester loin d'elle pour la mieux servir? Quels sont vos sacrifices pour l'Etat? Quels sont vos exploits militaires? Quels sont vos efforts contre l'ennemi? Nommez-nous

<sup>(</sup>a) Ces actes de bienfaisance sont prouvés par la correspondance de Samuel-Pierre avec Timothée premier, son frere. On y trouve aussi la preuve de l'importation des denrées angloises en France pendant la guerre, & des assurances qu'il faisoit faire en Angleterre, sur les bâtimens François.

DE CAUSES CÉLEBRES. 431

les victimes que vous avez soulagées, que vous avez arrachées aux fureurs

de la guerre?

» Que nous importe, dites-vous, que Samuel Pierre ait ou n'ait pas servi l'Angleterre contre la France? Que nous importe tous vos grands principes sur l'abdication du droit de cité? L'Edit-du mois d'Août 1669 a désendu à tous les François de s'établir dans les pays étrangers sans la permission du Roi, à peine de confiscation de corps & de biens, & d'être censés & réputés étrangers. Samuel-Pierre s'est établi en Angleterre sans la permission du Roi; il s'y est marié: voilà son crime, & parce crime, il a encouru la peine portée par l'Edit. Il est devenu étranger à la France.

Oui, l'Edit du mois d'Août 1669 défend à tous les François de se retirer du Royaume pour s'aller établir, sans la permission du Roi, dans les pays étrangers, par mariage, acquisitions d'immeubles & transport de leurs familles & biens, pour y prendre leurs établissemens stables & sans retour, à peine de confiscation de corps & de biens, & d'être censés & répusés étrangers, sans qu'ils puissent être.

ci-après rétablis ni réhabilités, ni leurs enfans naturalisés, pour quelque cause que ce soit.

Loi rigoureuse, mais à laquelle on a dû se conformer, puisqu'elle émanoit d'une autorité légitime.

Quoique cette Loi paroisse générale pour tous les sujets du Roi, tout le monde convient cependant que le Lé-gislateur n'avoit que les Protestans en vue. Révolution dont l'Edit du mois d'Octobre 1685 donna le signal. Les Protestans François la prévirent, comme les habitans du Pérou prévoient les tremblemens de terre, par le bruit souterrain qui les précede. Aussi nos Histoires sont-elles pleines des noms des Protestans qui, à cette époque, vendoient leurs biens & en emportoient le prix dans les pays étrangers.

On ne parla pas d'eux dans cet Edit, parce que le Gouvernement ne pouvant pas encore leur porter des coups éclatans sans se compromettre, la politique exigeoit qu'on leur donnât le

moins d'alarmes possibles.

Nous retrouvons à peu près la même politique dans plusieurs Loix postérieures; mais les préambules mêmes de ces Loix

DE CAUSES CÉLEBRES. 433 Loix décelent l'intention de leur au-

teur, qui n'avoir que les Protestans

en vue.

Mais si cet Edit ne porte que sur les Protestans, il faudroit donc commencer par prouver que Samuel-Pierre Lichigaray étoit Protestant. Tant qu'on n'aura pas prouvé ce fait, les dispositions de l'Edit lui sont étrangeres.

Supposons néanmoins qu'il comprend tous les Sujets du Roi dans ses dispositions; nous aurons deux questions à traiter, l'une de droit, l'autre

de fait.

Dans le droit, nous demanderons si Samuel-Pierre pourroit être réputé avoir encouru les péines portées par l'Edit, quoiqu'il n'y ait eu ni jugement prononcé, ni procès instruit contre lui,

Dans le fait, nous demanderons fi Samuel-Pierre a contrevenu aux dispo-

sitions de l'Edit.

On connoît bien quelques délits, dont on dit que la peine est encourue par le seul fait. Tels sont les crimes de leze-Majesté divine ou humaine, le duel & le parricide.

Mais qu'entend-on par ces mots? Tome XII.

Suffira t-il qu'un homme soit dénonce comme coupable d'un crime de leze-Majesté, de duel ou de parricide, pour qu'on doive l'envoyer à l'échafaud, sans jugement & sans preuve juridique? Non, ce n'est pas ainsi qu'on l'entend.

Pour ces erîmes, continue pour toute autre espece de crime, il faut une instruction dans les formes, & un Jugement qui déclare l'Accusé convaincu, & qui le condamne à la peine prononcée

par la Loi.

» La différence qui se trouve entre ces delits & les délits ordinaires, dir M. Richer, c'est que quand la condamnation est prononcée pour raison des crimes dont il est ici question, son esse remonte au sour du dest, & de ce jour le coupable est réputé mort civilement. De même la moit du coupable, avant sa condamnation, ou pendant l'appel d'une Sentence qui l'avoit condamné, n'éteint point son délit. Ici le crime survit au criminel, & l'on peut saire des poursuites contre le cadavre ou la mémoire d'un homme, prévenu d'un de ces crimes. Si le crime se trouve prouvé, l'esse de la condam-

nation qu'on prongnce remonte au jouç où il a été commis. Mais toujours

faut-il une condamnation.

» Le fair, dit M. Lorry (a), est du ressort de la Nature, & non de la Loi.... La lettre de la Loi est morte, & entre cette lettre & l'action qu'il s'agit de lui donner, il y a la déclaration du fait par un Jugement. Ce sera la parole du Juge qui exécutera les peines qui peuvent s'exécuter par la parole. Le Jugement, en déclarant le crime, déclarera aussi la peine encourue dans le moment du crime; & le commencement de la peine sera cer instant, & non celui de la prononciation du Juge «.

La Loi ne peut que menacer de la peine; c'est le Jugement qui punit: nul homme ne peut être puni qu'autant qu'il a été convaincu du fait auquel la Loi a attaché la peine; il ne peur être convaincu, qu'autant qu'il est prouvé par un procès fait dans les formes judiciaires, qu'il a réellement commis le crime dont on l'accuse, qu'autant

<sup>(</sup>a) Notes for Lefevre de Laplanche, .tom. 2, pages 031 de fuiv.

T ij

que des citations, & une instruction réguliere, l'ont mis à même de se justifier; une Loi qui déclareroit la peine encourue par la seule notoriéré du fait, sans Jugement & sans preuve juridique du fait, seroit une Loi monstrueuse & barbare.

Si l'on pouvoit admettre une Loi de cette espece dans une Société policée, il faudroit au moins que le Législateur eût bien clairement expliqué sa volonté à cet égard. Mais celle de l'Auteur de l'Edit de 1669 est bien disertement expliquée par la Déclaration du 13 Sep-

tembre 1699.

"Voulons & nous plaît que nos Edits

" & Déclarations des mois d'Août 1669,

" &c. foient exécutés selon leur forme

" & teneur, ET EN CONSEQUENCE

" QUE LE-PROCÈS SOIT FAIT ET PARFAIT

" à nos Sujets encore engagés dans la

" Religion Prétendue Résormée, ou réu
" nis à l'Eglise, qui sortivont à l'avenir

" de notre Royaume sans notre permis
" sion...... ainsi qu'à ceux qui seront

" arrêtés sur les frontieres en état de

" fortir du Royaume; savoit; à ceux

" qui seront sortis, s'ils peuvent être

" arrêtés, sinon par contymace....

pe Causes gélebres. 437. 

& que les uns & les autres soient

» CONDAMNÉS, &C. ff.

Les peines prononcées, par ces Loix contre les François qui se sont établis sans retour, dans les pays étrangers, ne peuvent donc être encourues, qu'autant qu'on a fait le procès aux contrevenans, & qu'on les a condamnés;

Jamais on n'a fait le procès à Sanuel. Pierre. Jamais il n'y a eu de condame nation prononcée contre lui. Il n'a donc jamais encouru les peines portées par l'Édit, malgré l'opinion de quelques Auteurs, de quelques Magistrats qui ont méconnu ces grands principes.

Concluons donc enfin (& peut-être il importe à la tranquillité publique que tous les François soient bien convaincus de cette vérité consolante), concluons qu'aucun François ne peut encourir aucune des peines prononcées par les Loix, ipso facto, de plein droir, sans procédure faite dans les formes. E sans Jugement qui ait déclaré le coupable convaincu & la peine encourue. Concluons qu'aucun des François qui seroient sortis du Royaume, qui seroient allés s'établir dans les pays étrangers, ne peut avoir encouru » la cott.

sification de corps & de biens, ni la sipeine d'être réputé étranger, si on ne si lui a pas sait son procès, s'il n'y a si pas en un Jugement rendu contre si lui «...

Puisqu'il n'y a eu ni Jugement ni Procès instruit contre Samuel - Pierre Lichigaray, la question de fait devient à peu près supersue pour la Cause, Mais l'examen de ce point de fait ne peut pas être indisserent pour la piété siliale. Il ne sussit pas à un sils, que son pere n'ait pas été condamné, il doit prouver de plus qu'il n'a pas mériré de-l'être; il doit venger sa mémoire.

D'aires l'Edit, on ne peut présumer au un François a eu le dessein de s'établir pour toujours, & fans retour, dans les pays étrangers; un François, en un mot, ne peut avoir encouru les peines portées par l'Edit, que par le concours de trois circonstances: Il faut, 1° qu'il s'y soit marié; 2° qu'il y ait acquis des immeubles; 30 qu'il y ait transporté sa famille & ses biens.

Voilà les présomptions de la Loi; mais il faut qu'elles concourent toutes les trois. La Loi les a réunies par la conjonction copulative. Elle ne dit pas

par mariage, acquisition d'immeubles, par mariage, acquisition d'immeubles, ou transport de leurs familles & biens. Elle dis par mariage, acquisition d'immeubles et transport de leurs familles & biens.

C'est déjà beaucoup sans doute, qu'on ait sait dépendre d'une intenzion présumée la conservation ou la perte du droit de cité, de ce droit sacré, dont Cicéron & tous les Publicistes disent qu'il n'est point au pouvoir des Tribunaux du Gouvernement, de la Nation même, de l'ensever au citoyen, s'il ne l'a pas lui-même sormellement abdiqué.

C'est beaucoup qu'on ait attaché cette présomption d'intention à un si petit nombre de conjectures, si équivoques de leur nature, si souvent trompeuses. Combien de fois n'a-t-on pas vu se séunir des circonstances en bien plus grand nombre, & bien plus décisives, sans qu'on se soit permis d'en conclure que le François avoit perdu l'esprit de

retour dans sa Patrie?

. "De ce qu'on ne voit pas un homme en France, dit M. Richer, il ne s'enfuir pas qu'on ne l'y reverra plus; & s'il en est sorti, il ne s'ensuit pas qu'il T iv n'y reviendra point. L'affection commune à tous les hommes, & spécialement à tous les François pour leur patrie, forme au contraire une présomption légale de l'esprit de retour «.

» Comment donc peut-on prouver la perte de l'esprit de retour? Ce n'est pas seulement par un mariage contracté, ni par quelques établissemens formés en pays étrangers. Un François qui compte revenir dans sa patrie, peut de proposer de rester encore en pays étranger, dix, vingt ans, ou plus; en un mot, tout le temps qu'il juge né-cessaire pour les desseins de fortune qui le retiennent hors de sa patrie. Tout cela, s'il n'y a point d'autres circonstances, ne prouve point que ce François ait renoncé au lieu de sa naissance. Nous voyons tous les jours revenir en France, après trente & quarante ans, des gens qui ont passé tout ce temps en Amérique ou dans les Indes Orientales, qui s'y sont établis & s'y sont mariés dans les terres de la domination de l'Espagne, du Portugal, de la Hollande; qui ont servi dans les armées navales du Roi d'Espagne, ou de celui de Portugal, parce que

c'esole plus sûr moyen, dans ces pays, de fatte un commerce avantageux; qui sont entrés dans des Compagnies de Marchands Hollandois, & qui se sont établis dans les comptoits de ces différentes Nations. Ils out quitré la France pour chercher leur sortune. L'ont-ils trouvée ! ils y reviennent. Ils en sont sorties nus; ils y rentent charges des richesses de l'étranget «.

C'est ainsi que parlent les Loix, la raison, l'expérience, & même l'intérêr politique de la France. Plus on suppo-sera que l'Edit de 1669 s'est écarté de ces grands principes, plus il faudra restreindre cette Loi nouvelle dans ses véritables termes; 1°, parce que c'est une Loi pénale; 2°, parce qu'elle a introduit un droit nouveau, contraire

an droit universel.

Samuel - Pierre s'est marié en Angleterre; voilà bien une des circonstances marquées par l'Edit. Mais on ne prétend pas qu'il ait transporté sa famille en Angleterre. Il y alla seul; il laissa toute sa famille en France. Il n'y transporta point ses biens, il n'y a fait aucune acquisition d'immeubles. Il s'est même maintenu dans l'heureuse

impuissance d'y en faire aucune. Il n'a jamais voulu y demander ni acte de naturalisation, ni lettrès de dénisation.

Samuel-Pierre n'a donc pas contrevenu aux défentes portées par l'Edit du mois d'Août 1669. Des trois risconstances qui fuivant cer Edit, doivent catactériser une expairiation sans retour, Samuel n'en a qu'une contre lui, & cette circonstance seule ne prouve rien.

Nous avons d'ailleurs la volonté connue du Législateur, qui est de favoriser les Commerçans, de leur donner plus de liberté qu'au reste des ci-

toyens.

Et de là nous pouvons conclure qu'il a voulu que les Commerçans n'encourussent pas la peine portée par son Edir, quand même ils se seroient mariés en pays étranger, quand ils y auroient acquis des immeubles, quand ils y auroient transporté leurs familles & leurs biens, à moins qu'il n'y ait quelque circonstance de plus qui annonce, sans équivoque, l'abdication de la patrie originaire.

Osons aider à la lettre & cherches

DE CAUSES CÉLEBRES. 445

le véritable esprit de la Loi. L'intention de Louis XIV n'a pas été de gêner ses Sujets au point qu'ils ne pussent ni voyager ni séjourner même dans les pays étrangers. Il n'a voulu que les empêcher d'y faire des établissemens stables & sans retour. Coci est la lettre de la Loi.

Il a attaché la présomption de l'établiffement stable & sans retour, au concours de trois circonstances, mariage, acquisition d'immeubles, & transport de là famille & des biens. Ceci en encore

la leure de la Loi.

De ces trois circonstances, la plus forte aux yeux de la raison, est l'acquisition des immenbles. Sans celle-là, les deux autres ne prouvent rien. Celui qui a changé une fois de donvicile, peut en changer une seconde fois, & revenir à son domicile d'origine. Celui qui s'est marié dans un pays étranger peut transporter sa femme dans sa patrie; mais on ne transporte pas de même des immeubles qu'on a acquis en pays étranger. L'acquisition d'immeubles dans un pays étranger est donc la plus forte indication de l'établiffement stable & Sans rotour c'est ce que Louis XIV à

vu, & c'est pour cela qu'il a voulu que le mariage & le transport de domicile, dans un pays étranger, ne fissent pas présumer l'établissement stable & sans retour, s'il n'y avoit pas aussi acquisition d'immeubles.

Il a voulu, il a dû vouloir que la réunion même de ces trois circonstances ne suffit pas pour faire présumer l'établissement stable & sans retour des Commerçans dans les pays étrangers.

Il l'a dû comme Politique, il l'a dû

·comme Légissateur.

S'il importe à l'Etat de fixer les nationaux en France; si la Loi prohibitive des émigrations n'est pas une Loi impuissante; si le projet d'enchaîner vingt millions d'hommes dans une. prison de plus de vingt-cinq mille lieues eatrées, dont plusieurs côtés ne sont fermés, ni par la mer, ni par les fleuves, ni par des montagnes, n'est pas impraticable, il importe pour le moins autant à la France de ne pas enchaîner le commerce & les Commerçans. Des spéculations bien combinéees peuvent attirer les Commerçans dans les pays étrangers, exiger qu'ils y établissent des maisons de commerce. Il peut même

entrer dans leur plan d'y acherer des maisons, ou d'autres immeubles nécessaires à la branche de commerce qu'ils veulent entreprendre. Ne voyons nous pas nos plus fortes maisons de commerce devoir leur éclat & leur profpérité à des maisons correspondantes que des François associés ou des membres de la famille ont ainsi établies dans les pays étrangers? Ne voyons-nous pas les richesses ainsi acquises p. r les François qui ont établi des maisons de commerce dans les pays étrangers; rentrer tôt ou tard dans le Royaume? Jamais un bon politique ne mettra d'entraves à des spéculations de cette espece.

Qu'un François qui, sans aucun motif connu, transporte son domicile dans un pays étranger, s'y marie & y acquiere des immeubles; que ce François soit présumé par la Loi avoir voulu faire, dans le pays où il s'est transplanté, un établissement stable & sans retour, à la bonne heure. La raison peut ne pas désavouer absolument cette pré-

fomption.

Mais qu'un François Commerçant, qui sera allé établir une maison de

commerce dans un pays étranger, qui s'y sera marié, parce que c'est le vœu de la Nature, qui y aura acquis des immeubles, parce que le gente de son commerce l'exigeoir; que ce François soit réputé, par cela seul, avoir voulu faire dans le pays où il s'est transplanté, un établissement stable & sans retour; voilà ce que la raison & la Loi désavouent. Elles disent l'une & l'autre que l'esprit de retout est toujours présumé, lorsque le voyage & le séjour dans un pays étranger paroissent déterminés par une cause accidentelle.

Voilà ce que Louis XIV a vu , ce qu'il a dû voir comme Législateur & comme Politique, lorsque les malheurs du temps ont arraché à la bonté de son cœur la Loi prohibitive & pé-

nale de +669.

C'est ainsi que les Tribunaux ont tou-

jours expliqué ce fameux Edir.

Il en résulte que, ni dans le droit, ni dans le fait, ni dans son intention, ni dans l'opinion de sa famille, Samuel-Pierre n'a jamais été ni pu être réputé étranger, ni incapable de succéder en France.

Si Samuel-Pierre a toujours conservé

DE CAUSES CÉLEBRES. 447 les droits de la qualité de François, il les a nécessairement transmis à ses deux ensurs, Samuel & Timothée second. Le sils d'un François ne peut naître que François.

Leur pere, dira-r-on; étoir domicilié en Angleterre; & c'est là qu'ils Ioni nés eux-mêmes.

Mais le domicile & le droit de cité n'ont rien de commun, & le domicile de Samuel-Pierre en Angleterre n'étoir

qu'accidentel,

D'ailleurs, c'est par l'origine du pere, & non par son domicile actuel, ni par le lieu de la naissance du fils, que les Loix reglent le droit de cité de ce fils.

Ils font nés d'une étrangere, il est vrai; mais les Loix disent encore que pour le droit de cité, l'enfant suit l'origine du pere, & non celle de la mere.

Il n'y a qu'une seule différence entre la Loi Romaine & notre Droit public; c'est que notre Droit public est beaucoup plus savorable aux ensans, que ne l'étoit la Loi Romaine.

11 11 2 consacré les principes de la Loi Romaine, en réglant le droit de cité du fils par l'origine du pere, & non par son domicile actuel, ni par le lieu de la naissance du fils, ni par l'origine de la mere.

Mais notre Droit public est allé plus loin que la Loi Romaine. On convient aujourd'hui que, quand même un François seroit allé s'établir dans un pays étranger, perpetua mora causa; si ses ensans reviennent en France, ils n'ont pas besoin de lettres de naturalité, & peuvent succéder, par la seule raison qu'ils sont nés d'un François.

C'est-à-dire qu'ils ont, non deux patries à la fois, non l'état de citoyen dans deux pays dissérens; mais la faculté de décider, par un choix libre de leur part, le problème que le hasard des circonstances a fait naître fur cet état. Ils ont le choix entre le pays où ils sont nés, & la patrie originaire de leur pere.

ginaire de leur pere.

Ainsi, dans les principes du Droit
Romain, qui est aussi le nôtre, les
ensans de Samuel Pierre Lichigaray sont
nés François & ont conservé le droit
de cité en France, par cela seul qu'ils
sont nés d'un pere François, qui n'étoit
en Angleterre que par des causes ac-

me Causes célebres. 449 cidentelles, & qui a toujours conservé

l'esprit de retour en France.

Ainsi, d'après les principes que notre Droit public a combinés avec ceux du Droit Romain, les enfans de Samuel-Pierre auroient conservé virtuellement le droit de cité & la capacité de succéder en France, quand même il seroit prouvé que leur pere étoit allé s'établir en Angleterre përpetua mora causa; ils n'auroient eu besoin, pour réduire cette capacité en acte, que de manisester leur choix, leur préférence pour la patrie originaire de leur pere. Ils n'auroient pu perdre ce droit que par des actes, ou des faits qui auroient manisesté un choix contraire.

On finit par examiner si Samuel-Pierre Lichigaray étoit & peut être ré-

puté avoir été Protestant.

La Déclaration du 29 Décembre 1698, & celle du 27 Octobre 1725, supposent sans doute que les Protestans résugiés ont perdu leurs biens & la capacité de succéder en France, ainsi que les ensans qu'ils ont emmenés avec eux, ou qui sont nés dans les pays étrangers, puisqu'elles leur indiquent les moyens de recouvrer ces biens & cette

capacité de succéder, & qu'elles leur prescrivent les conditions sous lesquelles ils pourront la recouvrir. Ces conditions sont le retour dans le Royaume, dans l'espace de six mois, à la charge d'y faire prosession & exercice de la Religion Catholique. Ils sont déchargés des peines corporelles prononcées par les Loix précédentes.

Mais comment ces Loix supposentelles que les Protestans résugiés ont perdu leurs biens & la capacité de succéder en France?

Elles sont toutes relatives aux peines imposées par l'Edit de 1685, par les autres Loix pénales qui ont précédé cette Edit, & par celles qui ont été données en interprétation de ce même Edit.

» Maintenant nous demandons, dis soit M. Polverel, Défenseur de Samuel Lichigaray, si la peine des galeres perpétuelles, la seule que l'Edit de 1685 prononce contre les Protestans qui ont quitté le Royaume, peut avoir lieu de plein droit, sans Jugement qui la prononce, & sans instruction judiciaire sur le fait.

» Nous demandons si la mort civile,

pe CAUSES CÉLEBRES. 45 L qui est l'effet de la condamnation aux galeres perpéruelles, peut avoir lieu fans Jugement qui prononce la condamnation, & fans instruction judiciaire sur le fait.

» Nous demandons st'incapacité de fuccéder, qui n'est point explicitement prononcée par l'Edit de 1685, ni par la Déclaration de 1699, qui ne s'y trouve qu'implicitement, comme une suite nécessaire de la mort civile, qui est ellemême l'esset de la condamnation aux galeres perpétuelles; nous demandons si cette incapacité de succéder peut avoir lieu sans Jügement qui prononce la condamnation aux galeres perpétuelles, & sans instruction judiciaire sur le fait.

» Nous n'avons pfus besoin de dire qu'une Loi qui livreroit, sans forme de procès, sans preuve & sans Jugement, la liberté, les droits de propriété & l'existence civile des François, seroit une Loi atroce; nous ne sommes même plus réduits à argumenter du silence des Loix, pour en conclure qu'une telle Loi n'existe pas. Nous avons pour nous le texte formel de la Déclaration du 1, Septembre 1699 «.

Cette Loi rappelle toutes les Loix pénales qui ont été publiées contre les François fugitifs; l'Edit du mois d'Août 1669, les Déclarations du 18 Mai & du 14 Juillet 1682, l'Edit du mois d'Octobre 1685, & la Déclaration du

7 Mai 1686.

Le Législateur annonce, dans le préambule, qu'aux termes de ces Edits & Déclarations, il falloit faire le procès aux fugitifs, & les condamner aux peines portées par ces Edits & Déclarations. Il ajoute, qu'on a mal à propos douté si l'on devoit faire le procès à ceux qui étoient déjà sortis, & qu'il croit devoir expliquer de nouveau sa volonté, pour ôter tout sujet de doute.

C'est en constimant tous ces Edits & Déclarations, qu'il ordonne que le procès soit fait & parfait à ceux de ses Sujets, encore engagés dans la Religion Prétendue Réformée, qui sortiront du Royaume sans sa permission; que le procès sera fait aussi à ceux qui seront arrêtés sur les frontieres en état de sortir, s'ils peuvent être arrêtés, sinon par contumace, & qu'on les condamne aux galeres à perpétuité.

La peine des galeres à perpétuité n'est donc pas encourue de plein droit sans Jugement & sans instruction? Elle ne peut donc être encourue qu'en vertu d'un Jugement qui l'a prononcée, Ce Jugement ne peut donc être rendu qu'après une instruction judiciaire, après avoir sait & parsait le procès.

Mais si les Protestans qui sont sortis du Royaume n'ont pu encourir la peine des galeres perpétuelles, qu'autant qu'il y a eu un Jugement prononcé, & un procès sait & parsait; ils ne peuvent donc être réputés morts civilement, s'il n'y a eu ni Jugement, ni procès sait & parsait; car on ne peut voir la mort civile prononcée contre eux par la Loi, que parce qu'elle est un estet nécessaire & inséparable de la condamnation aux galeres perpétuelles.

Mais s'ils ne peuvent être réputés morts vivilement, qu'autant qu'il y aura eu un Jugement prononcé, & un procès fait & parfait; ils ne peuvent donc pas être réputés incapables de succéder, s'il n'y a eu ni Jugement, ni procès fait & parfait; car on ne peut voir l'incapacité de succéder dans les Loix faites contre les Protestans sugis-

rifs, qu'autant qu'elle est un effet néressaire & inséparable de la mort civile, qui est elle-même l'esset nécessaire & inséparable de la condamnation aux

galeres perpetuelles.

"Mais à quoi bon parler sans cesse de Loix faires contre les Protestans? Samuel-Pierre l'étoit-il? Prouve t on quelque fait de protestantisme qui lui soit personnel? Et si l'on n'en prouve aucun, de quel droit évoque-t-on son combre pour interroger sa conscience? Il n'étoit pas Protestant, puisqu'en ne prouve pas qu'il le sût; &c des que ce sait sondamental manque, il n'est pas possible d'appliquer à Samuel-Pierre, ni à ses ensans, les peines prononcées par les Loix contre les Protestans su-giriss m.

Il étoit Protestant, dit-on, parce que son pere l'étoit, parce que son oncle l'étoit, parce que tous ses serses l'étoient : ils étoient tous Protestans fanatiques. On cumule une soule de faits, pour prouver qu'ils étoient tous iProtestans sugitifs, Mais ces saits sont presque autant de mensonges. Il est prouvé que les uns n'ont pas quirré le Royaume & yssant monts; que les au-

pe Causes célebres. 455 tres, appelés par les opérations de leur commerce, se sont absentés quelques années, y sont revenus, & y sont pareillement décédés. Entre tous les faits qui établissent ces vérirés, il en est un bien remarquable: c'est que Matthieu, qui est du nombre de ces Protestans fanatiques, qu'on dit s'être expatriés pour cause de Religion, est allé se fixer à Cadix, ville Espagnole & intolérante; qu'il y a vécu vingt-deux ans.

S'il suffit de dire qu'il étoit Protestant, pour que les Tribunaux jugent qu'il l'étoit en esset; quel est celui de nous de qui on ne pourra pas en dire autant? Quel est le François, mort en pays étranger, dont on ne pourra pas slétrir la mémoire & proscrire la postérité?

Par Arrêt du Parlement de Bordeaux, du 13 Juillet 1779, tous les Jugemens rendus au Sénéchal de Baïonne furent mis au néant; il fut ordonné que les testamens des Timothée Lichigaray, oncle & neveu, seroient exécutés suivant leur forme & teneur, à la charge par Samuel Lichigaray, conformément à ses offres, de remet-

## Сногх

tre au Greffe de la Cour sa déclaration qu'il veut vivre & mourir bon & fidele sujet du Roi, & se conformer en tout aux Loix du Royaume; ses adversaires condamnés en tous les dépens.



ALIMENS

## ALIMENS demandés par un fils à ses pere & mere.

LE sieur Pichon fils étoit à peine sorti du berceau, qu'il éprouva l'indisférence de sa mere; une prévention funeste s'éleva contre toutes ses actions, transforma les plus innocentes en bassesses es erreurs en crimes. Son pere ne tarda pas à s'appercevoir d'une antipathie qui prenoit chaque jour un nouvel ascendant sur l'esprit de la mere. Il crut devoir éloigner son fils de la maison paternelle; il sut conduit au Collége de Pont-le-Voy, & quelques années après au Collége d'Harcourt de Paris.

De retour à la Rochelle, le jeune Pichon vit avec douleur que l'absence n'avoit point affoibli les impressions que sa mere avoit prises contre lui. Il éprouvoit chaque jour de nouveaux reproches. Son éducation avoit couté 2000 livres. Il n'en avoit point prosité. Bicêtre ou la Désirade étoient les seuls noms qui frappoient set oreilles. Sa Tome XII.

Cour avoit seule la tendresse mater-

Cette mere crut devoir encore l'exilet de sa présence. Il n'est point d'efforts qu'il ne sit dans l'asse qu'elle sui avoit assigné pour rentrer en grace. La régularité de sa conduite, & son exacritude à ses devoirs, parloient pour lui. Il avoir pour garant de l'un & de l'au-tre, un oncle, sous les yeux duquel il travailloit; il mettoit tout en usage pour vaincre la prévention de sa mere. Pénétré du peu de succès de ses soins, penetre du peu de succes de les soins, ainsi que de ceux de son pere, miné par les chagrins qui, déjà depuis quinze ans, consumoient sa pénible existence, il tomba dangereusement malade. Il avoit droit d'espèrer que dans ce moment où fa mort parut certaine, il alloit obtenir un pardon fi desiré, & qu'il alloit rentrer dans la maison paternelle; les Médecins avoient décidé qu'on ne pouvoit lui donner les fecours qu'exi-geoit son état dans la demeure qu'il habitoit; il n'en sortit que pour rentrer dans une maison errangere.

Rappelé à la vie, il songea sérieusement à prendre un état. Il obtint l'agrément d'une Lieutenance dans le se DE CAUSES CÉLEBRES. 459

giment Royal-Comtois. Il avoit l'aveu de son pere, & l'assurance d'une pension capable de se soutenir au service. Il semble qu'il n'avoit plus d'obstacle à redouter: il nous déshonoreroit, répondit sa mere qu'il fallut instruire de son choix, & toutes ses espérances s'évanouirent. Elle lui prescrivit d'entrer dans la sinance, & lui assigna le bureau du Directeur des Domaines pour y travailler, & le Collége de la Rochelle pour demeure; il ne connut encore d'autre loi que ses volontés.

Le sieur Pichon fils avoit alors seize ans. Un matin qu'il s'étoit laissé entraîner à une partie de chasse, sa mere en ayant été instruite, à son retour lui fit les reproches les plus amers, & lui adressa les apostrophes les plus outrageantes. On l'entraîna dans une prison où pénétroit à peine une soible clarté, & où il ne trouva que de la paille & une chaise. Il y soussir à la sois & les horreurs su besoin, la rigueur de la saison, & les traitemens les plus inhumains.

Il y avoit déjà trois semaines qu'il languissoit dans ce cachot, lorsqu'il

eut le bonheur de faire parvenir une lettre à un ami de son pere. Celui ci étoit malade : il pria un Militaire généreux de voler au secours de son sils, Qui le croiroit! Le pere ignoroit la détention de son sils. Il en sit les plus viss reproches à ceux qui en étoient les auteurs, & lui rendit la liberté.

L'homme bienfaisant qui avoit brisé les fers de ce jeune infortuné, le conduisit à la campagne, où la maladie devint plus grave; enfin, après une longue convalescence, il recouvra la santé. Malgré les consolations qu'il recevoit de son libéraceur, il se sivroità des réflexions bien cruelles. Fils unique, né dans l'opulence, appelé à des emplois honorables, le désespoir consumoir ses jours. Il manquoit de tout, La vie lui parut un présent funeste : le monde lui devint odieux, il résolut de s'ensevelir dans un cloître. Cet Ordre respectable autant qu'il est utile, dans le sein duquel l'humanité souffrante rouve un asile & des secours, la Chapité, fixa son choix. La dame Pichon mere y applaudit; il n'en sut pas de même du fieur Pichon pere, Ami de

de Causes celebres. 461 la paix, il céda. Après six mois de postulat à la Rochelle, il partit pour Paris, où il prit l'habit de Religieux.

Il se livra avec zele aux soins qu'exigeoit son nouvel état; mais des devoirs trop pénibles pour une constitution délicate, déjà minée par de longs chagrins, ne lui permirent pas de rester plus de huit mois dans cette maison; il écrivit à son pete, qui donna sur le champ des ordres pour lui sournir tous les secours dont il avoit besoin, & il sortit de la Charité.

Bientôt il se rendit à Niort, qu'en lui avoit assigné pour assle. A peine y sur-il arrivé, que sa mere prit la poste, & se sit accompagner par un Commis de son pere. Le fieur Pichon étoit absent lorsqu'ils arriverent; le Commis s'empara de son épée, & samere de ses papiers & de ses esseur Pichon pere n'étoit point instruit de ce voyage; il l'ignoreroit encore, si, dépontvu de tout, son sils ne l'eût prié de lui faire passer des secours.

Désespéré de ce nouveau trait de la prévention de sa mere, il mit encore tout en usage pour rentrer en grace

auprès d'elle; mais des lettres pressantes & multipliées de sa part, les sollicitations réitérées de tout ce que la Rochelle a de plus distingué, soin de la stéchir, ne servirent qu'à l'aigrir de plus

en plus.

Il fut cependant appelé à la Rochelle pour le mariage de fa sœur. Pressé sur le choix d'un état, il se décida pour le Barreau, & partit pour Politiers, afin d'y faire son Droit par bénéfice d'âge. De retour à la Rochelle, il y prêta le serment d'Avocat. Son pere lui donna une nouvelle preuve de son affection, en lui proposant sa charge de Procureur du Roi à la Monnoie. Il le conduisir chez un Notaire, qui passa la procuration ad resignandum. On écrivit à Paris pour avoir des provisions, & elles lui furent envoyées. Il touchoit au moment d'être reçu , lorsqu'un hasard funeste lui procura la visite d'un beau - frere du Commis de son pere. Il ne crut pas devoir lui refuser un avis que tout honnête homme, que tout Avocat lui auroit donné. On l'avoit porté à faire renfermer sa femme, il lui conseilla de la rappeler près de lui.

De Causes célébres. 463

Cette affaire, qui devint funeste au Client, ne le fut pas moins pour son Défenseur. Ce Commis en conçut contre le sieur Pichon fils une haine qui depuis ce moment n'a plus connu de bornes. Il acheva de le perdre dans l'esprit de sa mere; elle partagea ses sentimens, elle lui demanda les provisions de sa charge, l'accabla de reproches, lui déclara qu'il n'y avoit plus pour lui de maison paternelle. Il partit, il se rendit chez un ami de son pere, & de la chez son oncle, au village de Laubressay; il y resta pendant deux mois, sans linge, sans secours, n'ayant pour tout vêtement qu'une veste & une redingote. Tout lui fut tefusé.

Sa mere lui fit de nouveau demander ses provisions. Il pouvoit les lui refufer; mais il renvoya ces provisions si désirées, quoique les Loix l'autorisassens

à les retenir.

On le prévint, peu de jours après, qu'il falloit quitter la Rochelle. On lui donna le choix de trois villes; il se décida pour Poitiers; il s'y rendit.

L'oncle du sieur Pichon fils mourut quelques mois après; cet oncle, qui toujours avoit gémi de la funeste prévention de la mere, avoit cherché à venger la Nature; il l'avoit fait son légataire universel. Sa tendresse pour lui durant sa vie, le gage qu'il lui en a laissé après sa mort, étoient de bien sortes présomptions en saveur de son honnêteré.

Ce testament sournit un nouvel aliment à la haine. Depuis long-temps on ne lui payoit plus sa pension; il la sollicitoit par des lettres multipliées: une assignation pour procéder à la vente par licitation du domaine de Laubressay, sut la seule réponsequ'il reçut. Quoique le sieur Pichon sils consentit à tout ce que sa mere exigea de lui dans cette circonstance, elle persista à lui resuser l'accès de la maison paternelle; il ne put pas même obtenir la révocation de l'ordre cruel qui l'éloignoit de la Rochelle.

Il est un point où le courage le plus affermi succombe, celui du sieur Pichon sils étoit à ce terme; il accusoit la Nature entiere; il suyoit tous les hommes; son imagination allumée ne voyoit que des ennemis, que des persé-

ne Causes célebres. 466 cureurs. Un soir, le cour inondé de sentimens douloureux qui le déchiroient, il tentre dans sa triste demeure, il étoit onze heures. Un homme couvert d'un masque, se présente à lui; il venoit, disoit-il, lui donner des nouvelles de ses parens. Ce déguisement fui parut suspect; il prit une lumiere pour monter dans sa chambre. L'homme au masque l'arrête; il lui tient des propos outrageans, il sui annonce que sous peu il alloit être enfermé. Il semble qu'il avoit le don de deviner, ou pentêrre s'étoit-il chargé d'en fournir le prétexte à ses ennemis. Le fieur Dichon le repoussa & le chassa en mi donnant quelques coups d'une canne qu'il avoit à la main. Cette canne luis Lut bientôt arrachée par trois personnes qui étoient de concert avec son ennemi; il resta sans désense, exposé à leurs coups. C'est après avoir vainement réfité, c'est après avoir épuisé ses forces, dans ce moment où le trouble augmente le péril, qu'alarmé par un présage cruel, par la crainte de le vois effectuer sur le champ, retenu par trois personnes qui le serroient étroitement, La main fe porta sur une arme qui

malheureusement se trouva près de sui, & que son ennemi, en s'y précipitant, subit la peine due à sa témérité.

Sa blessure étoit légere. Quel étoit cet homme audacieux qui , dans sa maifon, à une heure suspecte, sous un déguisement encore plus suspect, avoit comblé la mesure des outrages? C'étoit un Moine; son masque tomba; il se répandit en invectives, & sortit en faisant les plus vives menaces au sieur Pichon.

Cette scene sir le plus grand bruit à Poitiers. Tout le monde sur scandalisé de la conduite du Moine; le sieur Pichon n'hésita point à rendre plainte. Onlui sir proposer un accommodement, par lequel le Moine reconnoîtroit ses torts; il voulut bien y souscrire. La transaction sur rédigée par l'Avocat du Roi de Poitiers; elle est signée du Religieux, en présence d'un Chapitre assemblé.

Mais cet adversaire, qui cédoit à la crainte autant qu'aux ordres de ses Supérieurs, embrassa l'espoir d'une vengeance, sinon plus éclarante, du moins plus cruelle. Il écrivit aux parens du

feur Pichon, & le peignit comme un vil assassin qui couvroit de honte & d'opprobre une famille honnête. La daine Pichon prostra de cette occasion pour surprendre une lettre de cacher qu'elle sit notisser à son sils, le 12 Mai 1775, avec le plus grand appareil : en conséquence il sut conduit au Mont-Saint-Michel.

» Pourquoi, disoit le sieur Pichon, saut-il que je retrace des saits dont le souvenir seul m'arrache des larmes ? Qui pouvoit avoir imposé la loi à mes surveillans odieux, de me saire éprouver des traitemens inhumains? Qui les avoit armés contre un malheureux dont l'innocence & les larmes avoient droit à leur indulgence? Je l'ignore.... Je porte cependant des cicatrices, témoignages honteux de leur acharnement; mes bras percés de plusieurs coups de baronnette attestent leurs cruautés.

» J'ai gémi durant neuf mois dans ce vaste tombeau. Ensin j'eus le bon-heur de tromper la vigilance de mes surveillans. M. de Malsherbes sur informé de la véritable cause de ma détention. Il connut une partie de mes malheurs. Après les informations les

plus exactes, après s'être assuré de mon

mnocence, il brifa mes fers.

» On trouva le moyen d'arrêter durant deux mois l'effet de l'ordre que j'avois obtenu. Ce fut dans cet intervalle sur-tout que j'essuyai les traitemens les plus barbares. Un Commissaire se transporta, le 13 Février, au Mont-Saint-Michel, par ordre de la Cour. Il y dressa un procès-verbal, qui dépose de l'exactitude de tous les faits que je viens d'exposer. Je sortis ensin «.

On avoit imposé au sieur Pichon la loi de ne point paroître à la Rochelle. De trois villes dont on lui avoir laissé le choix, il se décida pour Angoulème. L'intérêt que toutes les ames sensibles prirent à son sort, l'accueil savorable qu'il reçut dans toutes les maisons où il sur présenté, l'estime de tous les gens de bien, l'amitié de pluseurs d'entre eux, sont autant de témoignages de la régularité de sa conduite dans cette ville. Il crut toucher au terme de ses malheurs. Il trouvoir un établissement aussi avantageux du côté de la fortune, qu'il étoir honorable du côté de la naissance.

# de Causes célebres. 469

Il éprouva le refus le plus formel. Obligé de renoncer à un choix que routes les convenances comme routes les vertus justificient; désespéré d'un refus d'autant plus accablant que sa mere avoit moins de prétextes pour y persévérer, il crut devoir s'éloigner de l'objet dont la présence aggravoir le sentiment de sa douleur.

Quelque temps après, son cour s'ouvrit encore à l'espoir. On lui proposoir, en Saintonge, un établissement qui sui offroir les mêmes avantages quele premier; mais il trouva la même résistance, la même opiniâtreté. Il a donc été forcé d'avoir recours à l'autorisé de la Justice, & de demander des alimens à son pere.

» Je ne chercherai point à établir, disoit son Désenseur, qu'un pere doit à ses enfans des alimens proportionnés à leurs besoins & à sa fortune. Cette vérité est écrite dans tous les livres comme dans tous les cœurs; c'est de toutes les obligations des peres la plus sacrée.

Ce fentiment domine tous les êtres animés; il est né avec eux. On peut dire avec l'Orareur Romain: Ce n'est pas une Loi qui nous vienne des hommes; nous ne l'avons pas lue, nous ne l'avons pas lue, nous ne l'avons pas apprise, la Nature l'a mise au dedans de nous; c'est un désir qui nous presse & qui nous sollicite en saveur de ceux à qui nous avons donné le jour. L'amour que nous avons pous eux, sait que nous les regardons comme nous-mêmes. Nous devons leur transfemettre nos biens, quand la mort aura coupé la trame de nos jours; ils nous représenteront dans la Société; ils perpétueront notre mémoire, & nous nous voyons avec plaisir revivre en quelque sorte dans notre postérité.

La Loi civile, conforme à celle de la Nature, regarde le pere & le fils comme une feule personne. Le filsa déjà, aux yeux de la Loi, une espece de propriété & de possession anticipée des biens

de son pere.

Elle confidere celui qui refuse des alimens à ses enfans, comme un meurtrier; elle le compare à celui qui les étousse ou qui les expose à la pitié publique.

On voit quelquefois des peres qui ne veulent pas reconnoître les fruits deleur débauche; souvent ils doutent deLa fidélité de la mere; fouvent ils ont oublié leurs premieres erreurs, & ils cherchent à éloigner d'eux tout ce qui peut leur rappeler l'idée de leur crime. Cependant la Justice vient au secours de ces êtres infortunés; elle force les peres à leur assurer une subsistance; & quoique dans l'ordre de la Société ces enfans soient regardés comme n'ayant ni parens ni famille, quand il s'agit de leurs alimens, on oublie toutes ces ins-

titutions politiques, & le cri de la Nature l'emporte sur la raison civile.

Mais qu'un pere rejette de son sein un fils né d'une union légitime, qu'il le dévoue sans raison à la honte, à l'ignominie, à l'opprobre; qu'il le réduise à vivre dans la misere & dans l'indigence, lorsqu'il jouit d'une sortune considérable, c'est ce qu'on a peine à concevoir. S'il s'en trouve quelqu'un, la Loi veut qu'on le condamne à donner des alimens suivant ses facultés; & s'il resuse de le faire, qu'on l'y contraigne par saisse & par la veute de ses esserts.

Par alimens, on n'entend pas seulement la nourriture, mais encore l'éducation, le vêtement & le logement. Il ne suffir pas que le pere donne à son fils ce qui lui est indispensablement nécessaire pour l'empêcher de mourir de faim; les alimens doivent être réglés suivant sa condition & ses facultés.

Nos besoins croissant relativement à notre éducation, au rang que nous tenons dans la Société, & au lieu que nous habitons, la raison & l'expérience ne nous prouvent-elles pas que ce qui suffire à un artisan pour vivre, ne peut pas suffire à un Magistrat qui doit se montrer en public avec la décence qui convient à son état, & faire respecter sa dignité? Plus le lieu où il exerce ses sonctions est considérable, plus il est obligé de représenter, plus ses besoins se multiplient, & plus ses dépenses augmentent.

M. Pichon réunir la qualité de Proeureur du Roi au Siége de la Monnoise à celle d'Avocat en la Sénéchaussée de la Rochelle. Ces deux titres sont trèshonorables, mais peu lucratifs. Sa charge lui produit 45 livres de gages, & la profession d'Avocat lui a été jusqu'à présent instructeurse. Aussi les Juges de la Rochelle n'ont fait aucune difficulté de lui accorder une pension.

#### DE CAUSES CÉLEBRES. 473

Les principes qui ont déterminé la Sentence des premiers Juges, ont été consacrés par un Arrêt solennel du z Avril 1769. Tout le monde se rappelle la Cause du sieur Alliot fils, qui avoir contracté mariage à l'insçu de son pere, auquel il demandoit des alimens. Le pere foutenoit fon fils non - recevable dans sa demande, par la raison qu'il s'en étoit rendu indigne, & que son mariage étoit une injure telle, qu'il avoit encouru la peine de l'exhéredation. Toutes les raisons du pere n'ont pu l'emporter sur une Loi-dictée par la Nature, & le Parlement a adjugé au sieur Alliot sels une pension alimentaire de 3000 livres non saissefable.

M. Pichon est certainement plus savorable. On n'a pas à lui faire les mêmes reproches qu'au sieur Allior sils. Il demande des alimens pour vivre dans les emplois honorables que ses parens lui ont donnés, emplois dont le produir ne peut lui sournir le plus étroit nécessaire.

Par Arrêt du 22 Juillet 1779, la pension a été réduite à la somme de

#### CHGIX

1000 livres, exempte d'impositions royales, & non saississable. Par cette décision, le Parlement a constrmé les principes qui veulent que les peres & meres donnent à leurs ensans une pension alimentaire proportionnée à leur fortune.



RELIGIEUSE qui, après avoir fait anéantir ses vœux & s'être mariée, réclamoit le patrimoine de ses parens.

Qui n'est que trop commun, celui d'une jeune personne sacrissée par l'ambition, & ensevelie dans l'ombre d'un clostre. Les malheurs de la dame Bonneval, que nous allons tracer, seront; pour les parens ambitieux & dénaturés, une leçon terrible qui les sera frémir. Sous ce point de vue, peu de Causes présentent un but plus moral que celle dont nous allons rendre compte.

Le freur Revel, Chirurgien à Cahors, avoit deux filles d'un premier mariage, lorsqu'il passa à de secondes noces. Elles trouverent, ce qui est trèsrare, dans leur belle-mere, tous les sentimens & tous les soins d'une mere tendre. Comme elle n'avoit point d'enfans, elles lui en tinrent lieu : les témoignages de sa tendresse ne sinirent pas avec elle; elle leur avoit assuré, avant de mourir, sa succession. Ce ne sur qu'après sa most qu'elles éprouverent le malheur de n'avoir plus de mere & de vivre sous la domination d'une injuste & cruelle marâtre.

On ne peut s'en faire une idée, qu'en rassemblant tout ce que peut produire la dureté & le caprice d'une domestique qui se croit nécessaire, & qui a pris l'empire le plus absolu sur l'esprit de son maître. Le but de celle-ci étoit de se faire épouser, après avoir écarté les ensans de la maison paternelie.

On annonça donc de bonne heure aux demoiselles Revel, qu'il n'y avoir d'autre parti pour elles que la retraite éternelle dans un couvent; & la vie qu'elles menoient, leur faisoit soupirer après cette retraite. Ce sur le premier motif de la vocation à l'état religieux de l'aînée des silles du sieur Revel; elle sut ensermée dans le couvent des Augustines de Cahors.

Le sieur Revel étoit Chirurgien de cette maison; les Religieuses se prêterent à ses désirs avec trop de complaisance; elles strent plier leur regle à l'envie de l'obliger: sa fille ne con-

# DE CAUSES CÉLEBRES. 477

nut, dans son noviciat, aucun de ces exercices, aucune de ces pratiques, dont l'objet est d'éprouver la vocation; elle vivoit parmi les Religieuses, caressée & comblée d'amiriés, sans qu'aucune d'elles eût même le titre de Maîtresse de Novice. Ainsi se passa l'année de son

prétendu noviciat.

La demoiselle Revel s'étoit trouvée heureuse, tant que dura l'impression de ce qu'elle avoit souffert dans la maison de son pere; mais cette impression s'étoit déjà bien affoiblie quand le temps fut venu de prononcer ses vœux. Elle ne put soutenir sans effroi l'idée d'une prison éternelle; elle témoigna qu'elle n'avoit pas de vocarion. Elle étoit alors âgée de dix-huit ans; à cet âge elle pouvoit se soustraire aux mauvais traitemens qu'on lui avoit fait essuyer auparavant dans la maison paternelle; elle se détermina à annoncer sa résolution à son pere : mais sa réponse fut effrayante. Accoutumée à trembler devant lui, sans en avoir jamais reçu une caresse, elle subit sa destinée; elle fit comme tant d'autres victimes d'une autorité barbare, elle prononça des vœux que son cœur desavouoit, & se consacra à être, pour le reste de ses jours, la plus infortunée de toutes les créatures.

La mort de son pere, qui suivit de près ce triste événement, vint redoubler ses regrets; elle ne pur voir sans envie le sort de sa sœur, qui, libre encore & maîtresse de sa destinée, entroit en possession de son bien, du sien, & de cesui de son pere.

Cette fortune & les avantages qu'elle pouvoit lui procurer, sa sœur les sou-loit aux pieds, n'ambitionnant que d'y renoncer pour toujours, & de se con-sacrer à la vie de pauvreté & de rerraite, qui faisoit le désespoir de sa sœur aînée. La vocation qu'on lui avoit inspirée, sut secondée chez elle par d'heurenses dispositions; elle entra chez les Ursulines de Cahors, & y sit profession.

Le sieur Boisse, Chirurgien, étoit leur proche parent; neveu de leur pere, il avoit été son éleve, & avoit vécu long-temps dans sa maison. Ne pouvant protéger ses cousines contre la persécution qu'on leur faisoit éprouver, il partageoit leurs peines en secret. Il n'en falloit pas tant pour mériter la DE CAUSES CÉLEBRES, 479

confiance de deux jeunes personnes qui étoient malheureuses, Aussi eut-il celle

des demoisélles Revel,

Le premier fruit qu'il en recueillit, fut de succéder à la jeune Revel; elle l'institua son héritier universel avant de faire profession, & lui laissa plus de 60 mille livres. Il méritoit cette préférence, par les attentions soutenues qu'il avoit eues pour elle. L'aînée étoit de son côté très-reconnoissante de l'intérêt qu'il paroissoit prendre à sa malheureuse situation. Si elle eût pu disposer de quelque chose, c'auroit été en sa faveur. Elle applaudit à un choix que ses conseils auroient déterminé, si sa sœur avoit eu besoin d'être déterminée par une volonté étrangere.

La vie d'une Religieuse n'est pas exempte de besoins. Le vestiaire que seur fournissent les Communautés les plus opulentes, seur laisse à désirer bien des choses qui tiennent au plus étroit nécessaire. Il n'en est aucune qui puisse se passer entiérement de se-

cours étrangers.

Tant que le fieur Boisse eut l'espérance de recueillir tous les biens de la famille, il étoir plein d'attentions. & dans toutes les occasions la demoiselle Revel l'aînée trouvoit en lui la même amitié qu'il lui avoit toujours témoignée dans son enfance; mais à peine s'en crut-il propriétaire, que ce ne sur plus le même homme; non seulement il lui resusa les plus légers secours, il supprima même tout-à-sait les visites, qu'il lui faisoit assez fréquemment; non seulement il les supprima, mais il resusa obstinément de venir la voir, & sinit par maltraiter les personnes par qui elle le faisoit prier de venir savoir ce qu'elle avoit à lui dire.

Ce qui seroit à peine sensible dans l'état ordinaire des choses, est un chagrin cuisant pour un être malheureux, & privé de toute consolation; la demoiselle Revel n'en avoit eu d'autre jusqu'alors, que dans l'amitié que lui témoignoir le sieur Boisse; elle se crut abandonnée de tout l'Univers, quand elle se vit abandonnée par son parent.

Les procédés du sieur Boisse étoient révoltans, & la situation de sa parente, trop cruelle, pour que tout le monde se bornât, à son égard, aux sentimens d'une stérile commisération. Ce sut à

l'indignation

DE CAUSES GÉLEBRES. 481 l'indignation qu'eurent quelques personnes charitables de la conduite du sieur Boisse, qu'elle dut les premieres lumieres qui l'éclairerent sur sa véritable position; on fit luire à ses yeux l'espérance, qu'elle saisst avidement, de centrer dans ses biens, en recouvrant son premier état.

On avoit violé toutes les regles, pour lui en donner un; tout étoit irrégulier, puisqu'on avoit même né-gligé de lui faire signer l'acte de l'é-

mission de ses vœux.

Elle n'étoit donc pas Religieuse; son retour au siecle ne pouvoit souffrir aucune difficulté; mais ce qui en souf-froit beaucoup, étoient les moyens de faire parvenir ses plaintes dans les Tribunaux.

- Si on consulte tous les Religieux de l'un & de l'autre sexe, sur la liberté des réclamations, ils diront qu'elle doit être entiere, qu'elle est favorable, & qu'il n'y faut met-tre d'autre obstacle que celui qu'y ap-portent les Loix. Cependant, dans le fait, malheur à celui qui resteroit encore en leur puissance, après avoir

Tome XII. X renté ce retour vers la liberté! Ce malheur, qui seroit grand pour les hommes; l'est infiniment davantage pour une Religieuse qu'on peut si facilement tenir séparée de tout l'Univers, & à qui la Nature a resusé cette force de caractere qui supplée si souvent aux autres ressources. Les reproches qu'avoient à se faire les Religieuses de Saint-Gery, & la crainte de voir manisester au grand jour les preuves de leur complaisance pour le pere de la demoiselle Revel, lui présageoient les plus grands obstacles.

Il étoit donc extrêmement essentiel pour la demoiselle Revel, de garder son secret jusqu'à ce qu'elle fût hors de leur atteinte. La résolution qu'elle prit de sortir du couvent, déguisée sous les habits ordinaires de son sexe, ne peut étonner que ceux qui ne sçauroient pas se mettre un instant à sa place, & considérer qu'elle n'avoit pas d'autre moyen de s'arracher à la captivité dans laquelle elle gémissoit depuis si long-temps; il falloit bien qu'elle n'eût pas d'autre ressource, puisqu'elle hasarda sa vie, en prenant le parti de se précipiter d'un second étage,

#### DE CAUSES CÉLEBRES. 483

La crainte d'être découverte, & qu'on ne courût après elle, lui donna

la force de s'éloigner.

N'ayant prévenu personne de sa sortie, & ne sachant d'abord à qui s'adresser, elle se résugia dans une auberge du sauxbourg, d'où elle pouvoit ensuite informer de sa sortie les personnes de qui elle attendoit du secours.

Le sieur Boisse, que cet événement intéressoit plus que personne, sit des recherches dans toute la ville & dans les environs; il se joignit au sieur Lagarde, oncle maternel de la demoiselle Revel, à qui un autre intérêt avoit inspiré la même sollicitude. Ils arriverent l'un & l'autre dans la chambre où elle avoit passé la nuit, & ne contrarierent pas la résolution où elle leur déclara qu'elle étoit, de ne plus rentrer au couvent.

Le sieur Boisse lui parla avec l'intérêt de la plus tendre amitié; il lui dit qu'elle faisoit bien de s'arracher à un état qu'on l'avoit forcée d'embrasser; qu'il la seconderoit de toutes ses sorces. Il s'occupa de sa santé, & voyant qu'elle étoit toute meurtrie de la chute qu'elle

X ij

avoit faite, il la saigna, & sortit avec le sieur Lagarde. A peine étoit-il sorti, que la demoiselle Revel vit arriver M'. Carlé, Prêtre habitué du couvent qu'elle avoit quitté, Directeur du plus grand nombre des Religieuses, le Conseil & l'Agent de la Communauté qu'il gouvernoit.

Le sieur Lagarde voulus l'arrêter à la porte, en lui représentant que ses tentatives de ramener sa niece au couvent seroient inutiles; qu'elle étoit réfolue de n'y plus rentrer; » Je la connois mieux que vous, lui répondit il, je connois son caractere, je sais comment il saut la prendre; soyez sûr que

je la ramenerai «.

Son premier soin, en entrant dans la chambre de la demoiselle Revel, sur de s'assurer que personne ne viendroit l'interrompre & la rassurer contre les frayeurs qu'il vouloit lui inspirer. Il ne chercha pas à jeter le trouble dans sa conscience, en lui parlant de la justice de Dieu; il ne lui parla que de celle des hommes, du supplice & de l'ignominie qui l'attendoient, si le Ministere public, à qui son évasion alloit être dénoncée, parvenoit à la décou-

# de Causes célébres. 484

Writ; que cette évasion ne pouvoit être regardée que comme une apostasse aussi sévérement punie par les Loix des hommes que par les jugemens de Dieu ; il convint avec elle qu'elle n'étoit pas Religieuse; qu'elle étoit maîtresse de revenir au monde, mais qu'il y avoit des formalités à remplir, & qu'elle étoit obligée, jusqu'à ce que l'Official eût prononcé, de garder la retraite & les habits de Religieuse; que si elle refusoit de rentrer au couvent, on l'y feroit conduite par la Maréchaussée, & que sa tésistance ne seroit que rendre plus difficile, & peut-être impossible, l'exécution de ses desseins; qu'au reste, personne ne s'opposeroit à sa sortie; que les Religieuses y consentiroient; qu'il en répondoit, & répondoit enrore qu'elle en seroit bien reçue; qu'aiprès avoir repris ses habits & avoir passé un jour avec elles, elle feroit libre d'aller dans un antre couvent, jusqu'à ce qu'on eût consommé la procédure qui devoit la restituer au siecle.

Ce qu'il promettoit, il le persuada à la demoiselle Revel, &, après une conversation de deux heures, il deftendit, & dit au sieur Lagarde & au

plus qu'une criminelle conduite aux pieds d'un Tribunal où elle voyoit fiéger le ressentiment, la haine, la vengeance & le zele fanatique, qui est sans contredit la plus cruelle & la plus aveugle de toutes les passions. Un forçat enchaîné sur son banc est mille fois moins malheureux que je n'étois. Il a du moins des instans de relâche, & n'a pas à craindre d'être tourmenté lorsqu'il remplit exactement sa tâche & qu'il est docile au commandement; au lieu qu'à compter du moment où je fus renfermée, je vis s'accumuler sur ma tête, sans relâche & fans repos, les reproches, les punitions, les humiliations de toute espece : il n'y avoit personne dans le couvent qui ne se crût en droit de me faire une avanie; il n'y avoit personne à qui je pusse me plaindre dans l'es-poir de saire adoucir mon épouvantable fituation.

» Au dehors, je ne pouvois m'y faire entendre. Si quelqu'un venoit me demander au parloir, c'étoit la Supérieure qui répondoit, & sa réponse étoit toujours négative. Si je voulois donner une commission, la commis-

sionnaire étoit tenue d'en aller rendre compte à la Supérieure, & il en réfultois une défense absolue de la faire. Qu'on joigne à cela la mortification toujours subsistante d'être reléguée parmi les Sœurs converses, de ne pouvoir habiter qu'avec les servantes de la maison, & le supplice d'être entourée nuit & jour, sans qu'il m'ait été permis un seul instant de rentrer dans ma chambre, où j'aurois pu aller pleurer sans contrainte & gémir sur mes malheurs.

"L'Abbé Carlé m'avoit trompée; il avoit indignement abusé de ma foiblesse, de ma confiance & de ma bonne foi. Il devoit m'être plus odieux que toutes les Religieuses ensemble; cependant il m'étoit donné pour Directeur; é étoit à l'homme du monde qui devoit m'être le plus suspect, qu'il falloit dévoiler jusqu'à mes pensées les plus secretes. Le besoin de consolations & l'impossibilité absolue d'en trouver ailleurs, me rendit quelquesois ses visites nécessaires. Il trouva le moyen de m'en imposer encore sus ses intentions, & dans l'excès de mon désespoir je m'abandonnai encore à lui.

» J'étois plus difficile sur le compte du sieur Boisse; sous prétexte de soigner ma santé, il avoit auprès de moi un libre accès, non pas au parloir, où quelqu'un auroit pu le suivre, mais dans l'intérieur du couvent, dont les portes sont ouvertes aux personnes de sa profession. Il n'étoit pas le Chirurgien ordinaire de la maison, il n'étoit pas le mien; mais il étoit uni d'intérêt avec les Religieuses, & plus intéresté qu'elles à s'opposer à mon retouà la vie civile. Il entroit d'ailleurs dans leur plan de multiplier les contradictions autour de moi, & les sollicitations de réparer, par un acte posserieur, l'irrégularité de ma profession.

» Ses protestations d'amitié, ses offres de service étoient toujours les mêmes; mais il se resusoit au seul service qu'on pouvoit me rendre, qui étoir de porter ma réclamation à l'Official, & de me faire transséret dans une autre Communauté, en attendant qu'on prononçât la nullité de l'acte irrégulier qui me soumettoit à l'empire tyrannique sous lequel je gémissois. Ses prétextes, dont je connoissois le motif, me m'en imposoient plus; je ne voyoù

DE CAUSES CÉLEBRES. 491 en lui qu'un homme infidieux, uniquement occupé de consommer mon malheur.

» Cependant il avoit transpiré au dehors, que la rigueur des traitemens que j'essuyois avoit altéré ma santé, & m'avoit réduite à un état de désespoir qui pouvoit me porter à attenter à ma vie. La Supérieure avoit manifesté ses craintes que je ne me jetasse dans un puits. & je suis étonnée, quand j'y réfléchis, de n'avoir pas succombé à la tentation violente de terminer ainsi tous mes malheurs.

» C'étoit alors que Me. Carlé m'étoit nécessaire; il parvenoit à m'ap-, paiser, en me faisant voir comme prochaine, ma sortie du couvent; croyois, comme il me le disoit, que les difficultés que j'essuyois venoient de la sensation que mon évasion avoit faite dans le monde, & de la crainte qu'au fortir du couvent, la Justice ne se saisit de moi pour me faire subje le peine que les Loix prononcent contre les apostats.

» Ce fut dans le moment où il m'infpiroit le plus de frayeur, qu'il trouva

le moyen de les accroître encore, en m'apprenant que j'étois demandée au parloir, non par mes parens ou par mes amis, mais par la Justice qui venoit me demander compte de ma conduite. Je crus dans ce moment, que les peines & l'ignominie publique dont il m'avoit si souvent menacée, alloient se réalifer. Le fourbe! il parvint, par cette horrible perfidie, à me faire rejeter un moyen de falut que l'amitié de mon oncle m'avoit ménagé. Il me dit, & je le crus, que le seul moyen d'échapper à la Justice, étoit de témoi-gner que ma rentrée dans le couvent de la retraite à laquelle j'étois condamnée, étoient volontaires; qu'on y avoir pour moi toutes les attentions que je pouvois désirer, & que mon ambition unique étoit de consacrer le reste de mes jours à la vie que je menois. La sagesse de ces réponses devoit désarmer la Justice, satisfaite de mon repentir; elle devoit détourner ses regards de ma conduite passée, & ne mettre aucun obstacle à l'accomplissement de mes desieins pour l'avenir.

. Je comparus devant trois ou qua-

### DE CAUSES CÉLEBRES. 493

tre hommes de Loix, & je sis, aux questions qu'on m'adressa, les réponses qui m'avoient été dictées; tremblante, je croyois que la bonté qu'ils me témoignoient, & leur honnêteté, étoient l'esset de l'assurance qui leur avoit été donnée par la Supérieure qu'elle étoit contente de moi.

- Ah! si j'avois pu savoir quel étoit l'objet de leur mission, avec quelle force j'aurois imploré leur autorité! mais telle étoit ma malheureuse destinée; je devois être continuellement victime de la violence ou de la séduction.
- » On se souvient que le sieur Lagarde, mon oncle, effrayé ainsi que moi des menaces de Mc. Carlé, m'avoit ramenée au couvent, & laissée entre les mains de la Supérieure, après avoir reçu sa promesse de me traiter avec bonté, & d'empêcher que personne ne me sit le moindre reproche de ma conduite.
- » Il apprit que nous avions été trompés l'un & l'autre, & par Me. Carlé, & par la Supérieure. Il vint au couvent pour s'en éclaircir; on lui répondit qu'il ne pouvoit me voir : il demanda

à voir la Supérieure; même répouse. Des Religieuses étoient au parloir, il va leur demander la même grace; en y entrant, il comprend qu'elle lui seta re-fusée, le sieur Boisse étoit avec elles. En effer, on lui répond que ce qu'il demande ne peut pas lui être accordé : il fait les plus vives instances ; il représente qu'il est mon plus proche parent, qu'il ne veut que me voir, pour s'assurer que je ne suis pas maltraitée; qu'il consent que la Supérieure soit témoin de cette entrevue; qu'après tout on lui doit les mêmes égards qu'au sieur Boisse; on lui répond que le fieur Boisse ne m'a pas vue; qu'au reste, personne ne m'empêche de descendre au parloir ; que c'est moi qui me le suis interdit en esprit de pénitence, & qu'on n'a pas pu me vaincre. Affligé de cette défaite, qui confirme toutes ses craintes, il va les porter au Supérieur Ecclésiastique, qui le repousse comme il l'avoit été par les Religieuses.

" Délespéré de ne pouvoir rien obtenir de la Puissance Ecclésiastique, il s'adresse à celui que les Loix ont préposé pour en faire réprimer les abus. M. le Procureur-Général, qu'il informa

DE CAUSES CÉLEBRES: 495 de ce qui se passoit, donna ordre à son Substitut de venir me réclamer au couvent. & de savoir de moi si en effet i'y étois maltraitée aussi cruellement qu'on avoit lieu de le soupçonner, & quelle étoit la cause de ces mauvais traitemens. L'effet de mes réponses devoit être de me faire séquestrer ailleurs, pour me laisser la liberté de réclamer contre mes vœux; & le comble de la perfidie étoit d'abuser des frayeurs qu'on m'avoit inspirées, & de m'en inspirer de nouvelles pour me faire repousser la main secourable de la Instice.

» Il en réfulta tout ce que le fieux Boisse pouvoit défirer : mon oncle voyant que je n'avois pas su profiter des moyens de salut qu'il m'avoit procurés, m'abandonna entiérement, & mon sort devint pire qu'il n'avoit été, par la persuasion où fut tout le monde que ma retraite n'étoit pas forcée, & que c'étoit volontairement que j'étois isolée

de tout l'Univers.

» L'état de gêne, de contrainte & de violence où l'on me tenois, étois tel que le sieur Boisse lui-même n'a pu le dissimuler tout-à-fait. Il est convenu que je m'en étois plaint à lui, quoique je n'en artendisse aucun secours, quoique je visse clairement que le désir de retenir mon bien le faisoit agir de concert avec les Religieuses. Ce sut dans cet état qu'on me sit signer un acte, où il est dir qu'après un an de nouvelle probation, j'ai volontairement réitéré l'é-

mission de mes premiers vœux.

» Il n'y a de valable consentement que lorsqu'il est l'effet d'une volonté libre & indépendante. Celui qu'on force, le poignard sur la gorge, à donner sa parole, n'est pas obligé de la tenir; les Loix de toutes les Nations viennent à son secours. Mais les secours de la Loi ne sont que pour ceux qui l'invoquent, & je n'en avois pas les moyens. Il fallut attendre une occasion favorable, & je hasardai encore ma vie pour prositer de la premiere qui se présenta.

» Mon Adversaire, qui avoit tant d'intérêt à sonstraire aux regards de la Justice & du Public, des événemens dont il est la cause principale, sait remasquer que je m'élançai de la hauteur de trente ou quarante pieds, cherchant à donner une tournure plaisante à un acte de désespoir, dont le récit doit faire frissonner. Oui, je me jetai du haut du clocher dans le cimetiere de la paroisse; je m'y jetai après en avoir mesuré la hauteur, qui est en effet de trente ou quarante pieds; en m'y jetant, je connoissis parfaitement le danger que je courois: c'est par la qu'on doit juger de l'excès de mon désespoir, & combien j'étois malheureuse.

» Quatre ans s'étoient écoulés depuis ma premiere sortie du couvent. & j'avois appris, dans cet intervalle, jusqu'où peur aller la perfidie & la cruauté des hommes. L'Abbé Carlé, qui, la premiere fois, avoit couru après moi, für de me ramener au couvent, n'ofa pas venir faire un nouvel esfai de l'empire qu'il avoit eu sur mon esprit. Di-rigée par des conseils désintéressés, je portai ma réclamation aux pieds de la Justice, & me retirai cependant chez les Filles de Sainte-Marie de Cahors, en vertu d'une Ordonnance de l'Evêque diocésain. La procédure qui devoit me rendre à mon véritable état fut faite contradictoirement avec le sieur Boisse & les Religieuses de Saint-Gery.

impossible de m'engager aussi à lui donner mon bien? Je pouvois du moins, dans la restitution qu'il devoit m'en faire, n'être pas trop exigeante; je pouvois lui en laisser la propriété, contente d'un usufruit qui sussiroit à ma subsistance. Il falloit donc, pour m'y disposer, me faire oublier, par une suite non interrompue de complaisances & de bons procédés, les torts qu'il avoit

eus à mon égard.

Mais j'avois trop appris à le connoître; & quand j'aurois pu m'y tromper, l'indignation de toute la ville
m'auroit ramenée à l'idée que je devois
avoir de ses véritables sentimens. Rien
n'étoit donc plus essentiel pour moi,
que de chercher un appui contre ses
insinuations & les ressources de son ame
intéressée; ce sut la premiere cause de
l'engagement que je contractai avec le
sieur Bonneval. Mon Adversaire cherche à jeter du ridicule sur ce mariage,
en me présentant comme âgée de plus
de quarante ans; mais puisqu'il a produit
l'acte de la prosession que je sis au
couvent de Saint - Gery le 9 Octobre
1764, il devoir le lire; il y auroit
trouvé que je n'avois alors que dixhuit ans, & il en auroit conclu que j'é-

tois encore d'âge à me marier en 1776.

» La même inexactitude se fait remarquer dans ce qu'il dit de la conditionde mon mari. Je ne l'ai pas consulté, il est vrai, pour mon mariage; mais j'ai eu l'approbation de tous ceux qui n'ont regardé dans cette alliance que mon avantage, & n'ont pas songé à la destination qu'auroit mon bien après ma mort.

» Ce bien, à l'exception de 4000 livres, est entre les mains de mon Adversaire; ce que j'ai dit de son caractere annonce d'avance qu'il cherchera à le retenir; mais ce qu'on ne devinera pas, c'est qu'il chercha encore à me priver des 4000 livres qui n'étoient pas en son pouvoir, dont il n'avoit jamais joui, & qui, dans le cas même où j'autois été Religieuse, ne seroient samais venues augmenter son patrimoine.

» Je lui avoit fait signifier, ainsi qu'aux Religieuses de Saint-Gery, la Sentence de l'Official qui m'avoir restituée au siecle, & il m'avoir anoncé que je ne parviendrois à lui arracher quelque chose que par force, Il sit en esset saiss & arrêter, entre les mains des Religieuses, la somme sle 4000 l. qui devoit m'être restituée,

» La Sentence de l'Official est du

28 Juin; la saisse-arrêt me sut signisiée trois jours après, le premier Juillet.

» Avant donc de plaider contre le sieur Boisse pour lui arracher mon bien, il me fallut plaider contre lui pour avoir la libre disposition d'une somme qui m'appartenoit.

» Mais il fut plus heureux qu'il ne l'espéroit. A force de déprécier mon patrimoine, le Juge, au lieu de 1500 liv. de pension annuelle que je demandois à titre de provision, ne m'ac-

corda que 400 liv.

» Dans le testament que fit ma sœur en faveur du sieur Boisse, lorsqu'elle entra chez les Ursulines de Cahors, elle m'avoit légué une pension viagere de 70 liv.: avec tout aurre que le sieur Boisse, le payement de cette pension n'auroit sousser aucune difficulté; avec lui, ce sur matiere à contestations.

» Enfin, au bout de six mois, je parvins, à force de soins & de peines, à commencer la procédure qui doir me mettre en possession de mon bien.

» J'ai succédé ab intestat, conjointement avec ma sœur, à mon pere & à ma mere. Je suis donataire universelle, conjointement avec ma sœur, de la demoiselle Bezard, seconde

## DE CAUSES CÉLEBRES. 50\$

femme de mon pere : il doit me revenir la moitié de ces successions, que le sieur Boisse retient en entier. Celle de ma mere consiste en une somme d'argent; je ne puis pas être trompée à cet égard; je ne puis guere être trompée non plus sur celle de la demoiselle Bezard, qui consiste principalement en fonds de terre.

» Il n'en est pas de même de la succession de mon pere, qui consiste, en grande partie, en meubles & essets, & en dettes actives. Il fut rendu une Sentence le 11 Janvier 1777, qui or. donne que le sieur Boisse fournira, dans le délai d'un mois, l'état des patrimoines, ensemble un état exact de tous les meubles, effets, argent, titres, actes & documens quelconques, qu'il avoit trouvés dans la succession de mon pere; l'état des dettes actives qu'il a levées, ou qui ont été renouvelées, sous son nom; l'état de celles qui resțent à payer : elle ordonne encore qu'il remettra au Greffe tous les actes & papiers dépendans de cette succession, pour que je puisse en prendre connoissance, & délibérer si je dois accepter l'hérédité de mon pere, ou m'en abstenir,

» Le sieur Boisse appela, renonça

ensuite à son appel, & sit offrir un accommodement.

"Il demanda alors, par des conclusions fubsidiaires, que je susse tenue, dans le délai de quinzaine, ou dans tel autre qui seroit sixé, d'attaquer le testament de ma sœur; saute de quoi, je serois déchue de toute action à cet égard, & le testament seroit déclaré bon & valable; & que jusqu'alors il sût surs à tout partage & à la décision de toutes les autres questions.

Le Sénèchal de Cahors, par Sentence du 12 Mai 1778, ordonna, avant faire droit, que je fournirois les moyens que j'avois à alléguer contre le testament de ma sœur, dans le délai de trois mois, après lequel je serois déchue du droit d'attaquer le testament.

» Le sieur Boisse étoit au comble de ses vœux, de voir que le Juge sût tombé dans le piége qu'il lui avoit tendu.

"Il falloit, de toute nécessité, que j'appellasse de cette Sentence; c'étoit prolonger d'autant, & la durée de ce procès, & celle de sa jouissance, s'il pouvoit obtenir sur-tout, qu'en cause d'appel on laissat à l'écart le sond de nos contestations, pour ne s'occuper uniquement

DE CAUSES CÉLEBRES. 505 uniquement que de l'incident jugé par le Sénéchal.

» Je m'attendois à le voir diriger tous ses efforts vers cet objet, lorsque tout à coup il s'est opéré en lui une révolution totale. Au lieu de cet esprit de chicane & de prolongation qui lui faisoit chercher tous les moyens de rendre nos discussions interminables, il a pris la voie la plus courre, celle qui pouvoit nous faire arriver le plus tôt au terme de nos différens. Persuadé que le Sénéchal avoit eu tort d'exiger qu'avant tout j'attaquasse le testament de ma sœur, ou que je renonçasse à le combattre, le sieur Boisse a appelé de son chef de la Sentence qu'il avoir fait rendre, & m'a gagné de vîtesse, en proposant ses moyens d'appel.

» Les prétentions du sieur Boisse se réduisent à dire que je n'ai rien à prétendre sur aucune des trois successions

dont j'ai parlé.

" Je ne dis rien de sa narration, où, en suppriment la plupart des faits essentiels & en désignant les autres, il me dépeint comme une malheureuse abandonnée de Dieu, & qui devroit àtre également abandonnée des hom:

Tome XII, Y

mes; comme une fille sans honnèteré, sans mœurs, sans principes & sans sentimens; comme une folle incapable de réflexion & de se conduire raisonnablement; où, en un mot, il épuise contre moi tout ce qu'on peut dire de plus injurieux & de plus outrageant à quelqu'un qui se seroit rendu indigne de toute estime & de toute considération.

"D'un côté, me dit-il, en supposant que c'étoit par violence que yous avez fait prosession dans le monastere de Saint Gery, yous n'aviez, selon le Concile de Trente, que cinq ans pour réclamer contre yos vœux; & tout le changement que notre Jurisprudence a fait à cette Loi, c'est de ne compter les cinq ans que du jour où est mort l'auteur de la violence. Dans un autre endroit, il ajoure que l'Ordonnance de Paris, veut, art. 29, que l'habit de religion porté sans réclamation, pendant cinq ans, tienne lieu de prosession: or, vous avez porté, dit-il, l'habit de Religieuse pendant six ans, depuis la mort de votre pere; de plus, vous avez fait une seçonde prosession depuis votre première rentative pour

fevenir au siecle; vous étiez non recevable à réclamer contre vos vœux; vous êtes donc Religieuse, véritablement morte au monde; & la Sentence de l'Official, qui prononce la nullité de vos vœux, est véritablement abusive.

» Après avoit ainsi parlé, on croit que le sieur Boisse a interjeté appel comme d'abus de la Sentence de l'Official : cependant il déclare que sa conscience ne le lui permet pas; mais sa raison lui permet de dire qu'il peut, sans prendre cette voie, rendre les dispositions de la Sentence inutiles, parce qu'il est de droit, ce sont ses propres termes, d'opposer, par maniere d'exception, ce qu'il opposeroit, à titre d'action, dans l'appel comme d'abus. Il n'est pas assez intéressé à lier Sa conscience, pour forcer l'Adversaire de rentrer dans le clostre ; c'est l'affaire du Ministere public; mais son droit en est toujours le même, parce que c'est un principe certain que la restitution du régulier au siecle se fait toujours sans préjudice du tiers. C'est une maxime inaltérable, fon-Yij

dée peut-être sur mille Arrêts de différens Parlemens du Royaume & de la Cour, que l'aliénation des biens, arrivée pendant la mort civile des Religieux & des sers, n'est pas révoquée par leur restitution au siecle ou au droit de cité.

s'est marié dans l'espérance de se maintenir dans la possession & jouissance de mon bien; que, dans cette espérance, il a mis dix ensans au monde: d'où il conclut qu'il ne saut pas, pour une personne échappée à l'Eglise, en sacristier une douzaine d'autres; sur quoi il espere de la bonté de la Cour, qu'elle voudra bien lui ouvrir, & à ses dix enfans infortunés, des entrailles paternelles, & le prémunir, par sa justice, de l'atteinte que l'ambition & l'impiété cherchent à donner à sa bonne foi & à la pureté de ses droits.

» A toute cette doctrine, je n'ai qu'une réponse à faire; c'est que la Sentence de l'Official de Cahors, qui prononce la nullité de mes vœux, me restitue au siecle & me rend l'intégrité

de mon état, ayant é-4 respectée par le sieur Boisse, n'ayant été attaquée ni par la voie de l'appel simple, ni par celle de l'appel comme d'abus, a encore toute la force d'un Jugement souverain, & qu'aucune atteinte ne peut être portée au jugé de cette Sentence, que par le Juge d'appel, prononçant sur l'appel qui en auroit été porté de vant lui.

» Ainsi, que le sieur Boisse, s'il croir la Sentence qu'il veut attaquer par vois d'exception abusive, en appelle comme d'abus; qu'il ajoute ce moyen de persécution à ceux qu'il a déjà mis en œuvre; il fair que je ne serai pas en peine de me désendre.

» Tout se réunit donc pour faire accueillir ma réclamation, & pour faire proscrire les demandes injustes du

sieur Boisse.

Le Parlement de Toulouse, par Arrêt du mois d'Août 1779, a cassé la faisse-arrêt, a ordonné le payement de la pension viagere de 70 liv., & que par Experts il seroit procédé à l'estimation & au partage des deux patrimoines; & en attendant, que la provision annuelle de 400 liv. continueroit d'être payée à la dame Bonneval, qui a été en outre autorisée à prouver l'existence de certains essets. Sur le surplus des autres demandes, les Parties ont été mises hors de Cour.

Fin du Tome dougleme.



## TABLE

## DES CAUSES

Contenues dans ce douzieme Volume,

Les enfans d'un François réfidant.

H

## 312 TABLE.

& mort en Angleterre, pour raifon de son commerce, sans avoir abdiqué sa Patrie, sont ils incapables des effets civils en France? 389 ALIMENS demandés par un fils à ses pere & mere. 457

RELIGIEUSE qui, après avoir fait anéantir ses væax & s'être mariée, réclamoit le patrimoine de ses parens, 475

Fin de la Table du douzieme Volume.



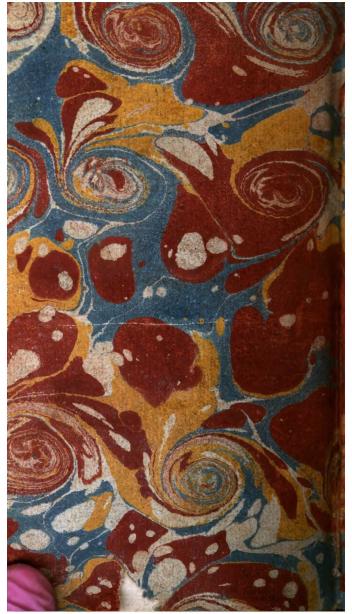



